

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

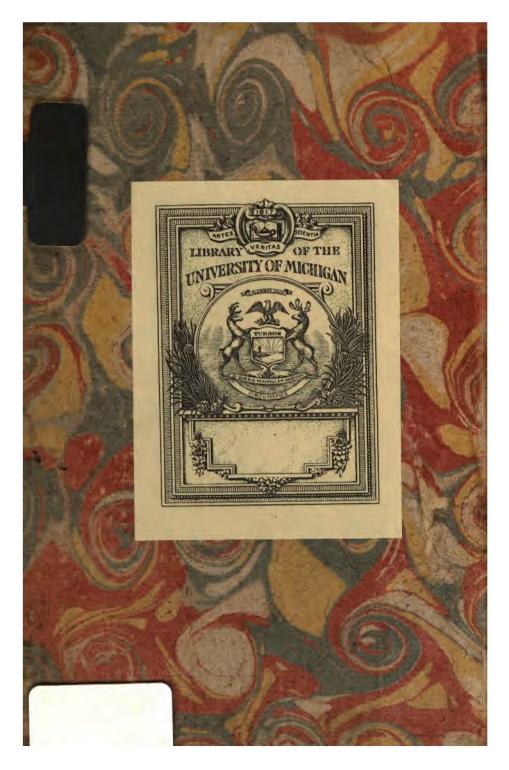

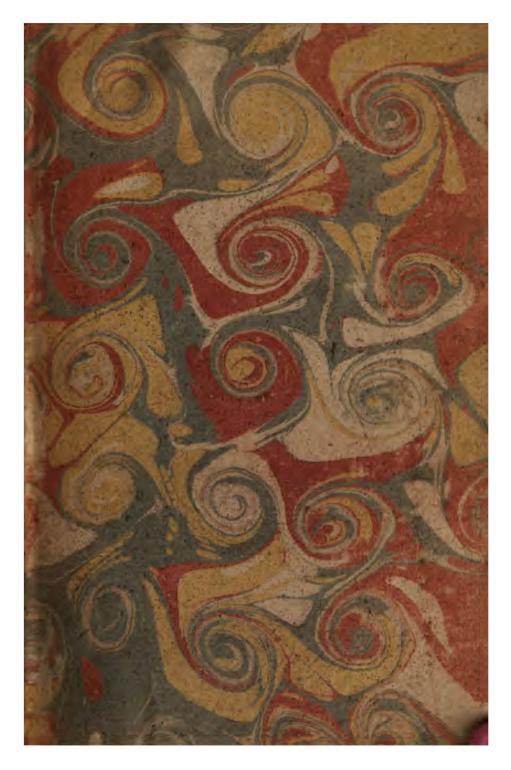

• . • .

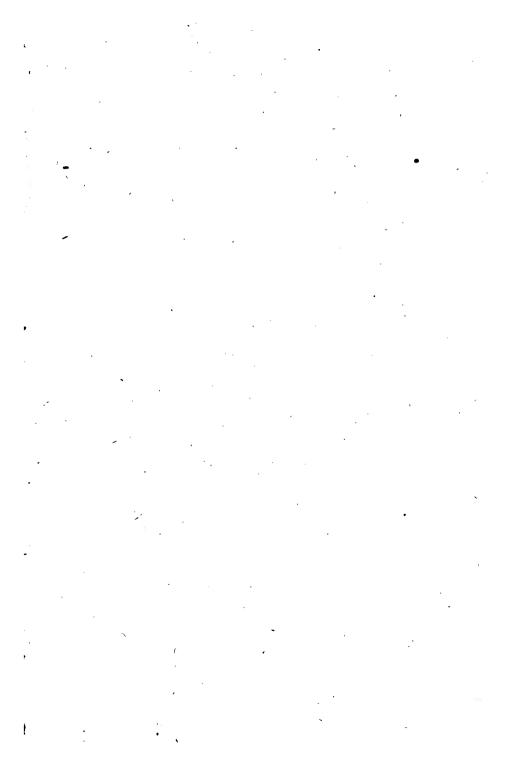

• • . . 

1-17 EE

# ŒUVRES

COMPLETTES

D E

M. DE SAINT-FOIX.

A BREST, chez EGASSE

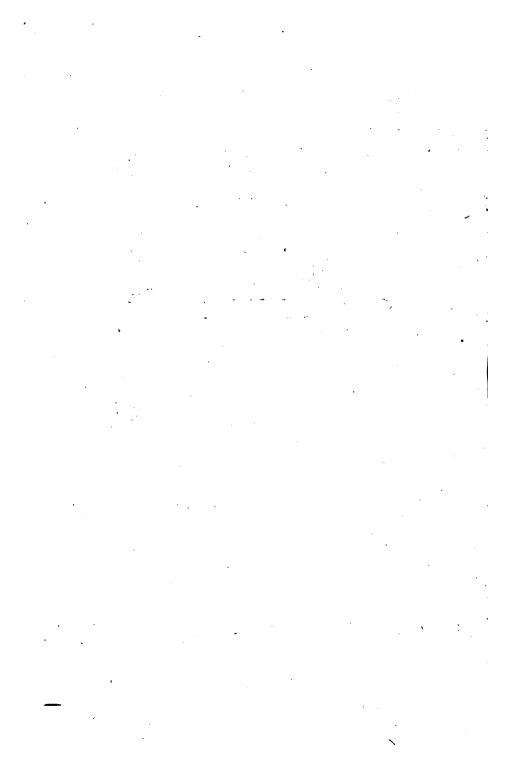

# ŒUVRES

# COMPLETTES

D E

# M. DE SAINT-FOIX,

Historiographe des Ordres du Roi.

TOME SIXIÈME.



## A PARIS.

Chez la Veuve DUCHESNE, Libraire, rue Saint-Jacques, au Temple-du-Goût.

M. DCC. LXXVIII.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

A BREST, chez EGASSE



# HISTOIRE DE L'ORDRE DU S. ESPRIT.

ous les Auteurs qui jusqu'à présent ont parlé de l'Ordre du S. Esprit, ne se sont uniquement attachés qu'aux Généalogies. Les (1) Statuts de l'Ordre de S. Michel, de la Toison d'Or, de la Jarretiere, & de tant d'autres institués en Europe, leur indi-

<sup>(1)</sup> Henri V, Roi d'Angleterre, dans une Lettre datée du 13 Avril 1415, prescrit au Chroniqueur de l'Ordre de la Jarretiere, d'écrire toujours à l'avenir en Anglois, les faits d'armes des Chevaliers. Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, dans un Chapitre de la Toison d'Or qu'il tint à Dijon en 1433, nomma Benoît Colinet Chroniqueur de cet Ordre; & l'appointa à cent cinquante livres de gages.

quoient un objet plus intéressant; ils portent que le Greffier, ou quesque \* Clerc idoine & préposé à cet effet, rédigera & conservera par écrit les actions les plus remarquables des Chevaliers.

Je ne me suis pas proposé de m'étendre en long détails sur ceux que nos Rois ont admis dans l'Ordre du S. Esprit; mais, en rappellant leurs noms, je rapporterai quelques anecdotes; & ces différens traits de fermeté, d'intrépidité, d'humanité, de bienfaisance, de désintéressement & d'amour pour la Patrie, présenteront une suite d'exemples honorables à la Nation & dignes d'un Ordre illustre. D'ailleurs, on verra que l'ai tâché de découvrir l'origine de plusieurs usages qu'on y a conservés; que j'ai donné fur quelques Statuts des éclaircissemens absolument nécessaires, & que j'ai relevé des erreurs considérables, & plusieurs fautes de nos Historiens.

<sup>\*</sup> Homme lettré.

## CHAPITRE PREMIER.

De l'ancienne Chevalerie.

L'ensonne n'ignote que le Gouvernement féodal s'introduifit en France vers la fin du tègne de Charles le Chauve; que Hugues Capet le confirma, & que par 'cette forme de Gouvernement, tout Vassal & arrière-Vassal devoit être toujours prêt à suivre son Seigneur à la guerre. C'étoit un devoir qu'il falloit remplir, & qui ne conduisoit à aucunes distinctions. On n'étoit jamais que sumple combattant sous la bannière de son Seigneur, Il n'y avoit aucuns grades militaires; mais, à leur défaut, le génie guerrier de la Nation imagina un titre d'honneur, un titre éminent, qui seroit la marque & la récompense d'une valeur distinguée, & qui, par consequent, exciteroit l'émulation de toute la Noblesse. Voilà l'origine de la Chevalerie & de ses prérogatives : je crois qu'on en doit fixer l'époque dans (1) l'onzième stècle.

<sup>(1)</sup> M. de Sainte Palaye \* remarque très-judicieusement,

Mémoires de Littérature, T. 20, p. 613.

#### HISTOIRE DE L'ORDRE

qu'on ouvroit à l'ambition, augmentât dans les parens le désir de procurer à leurs enfans les avantages de l'éducation; & ils en trouvoient aisément les moyens: les Cours des Princes, & les Châreaux des riches Seigneurs & des hauts Barons, offroient de tous côtés, dans les Provinces, des écoles où la jeune Noblesse pouvoit s'exercer

qu'il seroit difficile de faire remonter l'origine de la Chevalerie au-delà de l'onzième fiècle, en la regardant comme elle étoit, c'est-à-dire, comme une dignité qui donnoit le premier rang dans l'Etat militaire, qu'on ne devoit obtenir qu'après s'être fignalé par des actions, & qui se conféroit par une espèce d'investiture, accompagnée d'un serment solemnel; mais, ajoute-t-il, si on ne veut la considérer que comme une cérémonie par laquelle les jeunes gens recevoient leurs premières armes, on peut la faire remonter jusqu'à des fiècles très-reculés. \* Chez les Germains, nos ancêtres, 1e Prince, le père, ou le plus proche parent du jeune homme en état de porter les armes, l'introduisoit dans l'Assemblée générale de la Nation, & lui donnoit folemnellement le javelot & le bouclier. Charlemagne donna folemnellement l'épée & la ceinture militaire au Prince Louis son fils; & l'on voit même des exemples de cette cérémonie sous la première race.

<sup>\*</sup> Tacit. de Morib. German. c. 13.

& fe former au métier des armes. Tour Chevalier, dit un ancien Romancier, doit mettre son fils Page chez un autre Chevalier; il y apprendra mieux le métier de la Chevalerie, que dans la maison paternelle.

Lorsqu'un jeune homme, après avoir été sept ans Page, avoit atteint sa quatorzième année, le Seigneur ou le parent chez qui il étoit, lui donnoit une épée; & il devenoit Ecuyer. Mais il n'étoit encore rien dans l'État. Le fils même d'un Souverain, jusqu'à ce qu'il eût été reçu Chevalier, n'avoit ni sceau ni armoiries; on ne lui donnoit que le titre de Damoisel, de Varlet (1), ou de Noble Homme; on n'appelloit sa semme que Mademoiselle; & ils ne pouvoient porter l'un & l'autre que de l'argent sur leurs habits. Les Rois même se faisoient recevoir Chevaliers; c'étoit le

<sup>(1)</sup> Ville-Hardouin, dans son Histoire, en parlant du Prince Alexis, fils d'Isaac, Empereur de Constantinople, le nomme quatre ou cinq sois le Varlet de Constantinople; parce que ce Prince, quoique héritier de l'Empire d'Orient, n'étoit pas encore Chevalier. Par la même raison, les trois sils de Philippe le Bel, Louis, Philippe & Charles, sont qualissés Varlets dans un compte de sa Maison, en 1313.

plus haut grade d'honneur dans le Militaire; mais on n'y pouvoit parvenir qu'après avoir servi plusieurs années, & s'être distingué dans des occasions périlleuses. D'ailleurs, il falloit joindre à une noblesse au moins de trois races, des mœurs & une conduite sans tache & sans reproche. Un Chevalier étoit qualifié Monseigneur, & sa femme Madame; il portoit le grand manteau doublé de menu-vair (1): l'or brilloit sur ses habits, & même sur ses éperons; les éperons dorés étoient un des attributs affectés à la Chevalerie. Tour Chevalier avoit le droit d'en faire d'autres; mais on le condamnoit à une amende confidérable, si l'on découvroit que celui à qui il avoit conféré cet honneur, n'étoit pas noble; & l'on dégradoit ce Roturier en lui coupant les éperons sur un fumier. Par Arrêt du Parlement de 1280, Guy, Comte de Flandres, fut condamné à une amende, pour avoir fait un non-noble Chevalier. Le motif de cet Arrêt fut qu'en conférant la Chevalerie à un Roturier, on l'annoblissoit, & que le Roi seul

<sup>(1)</sup> Le menu-vair étoit composé de deux peaux, l'une blanche & l'autre grise.

avoit le droit d'annoblir. Dictum fuid quod non obstante usu contrario ex parte Comitis Flandrensis proposita, non poterat nec debebat facere de Villano Militem, sine autoritate Regis.

Lorsque l'État étoit en guerre, les grands Vassaux de la Couronne (le Duc de Bourgogne, le Duc de Normandie, le Duc d'Aquitaine, le Comte de Toulouse, le Comte de Flandres, le Comte de Champagne,) devoient fournir leur contingent; il consistoit dans leurs Vassaux & arrière-Vassaux. On appelloit Chevalier Banneret, celui qui, possédant des terres considérables, pouvoit amener sous sa bannière un certain nombre de Chevaliers & d'Écuyers ses Vassaux.

Le titre de Chevalier, dit Castelnau dans ses Mémoires, T. 1, pag. 457, étoit un honneur qui ne donnoit aucun rang, mais qui rendoit les perfonnes si considérables, que cela a donné lieu aux Ordres de Chevalerie qui furent inventés dans la suite, pour mettre distinction entre les Chevaliers, à cause de la quantité qui s'en étoit faite dans les fâcheuses circonstances de nos guerres avec les Anglois.

Charles VII, en 1445, établit les Compaguies d'Ordonnance de cent Hommes d'armes. Ce Corps de troupes réglées, permanent, soudoyé (1) en paix comme en guerre, & qui n'étoit composé que de Gentilshommes (2), produisit un changement entier dans la Milice Françoise. Le droit séodal n'eut plus lieu à l'égard du Service militaire, c'est à-dire, que les Seigneurs & les Vassaux n'y furent plus obligés, excepté dans les cas extraordinaires de convocation de l'arrière-Ban. Cependant on continuoit toujours de donner l'acolade, & de faire des Chevaliers (3) avant & après les batailles; mais ce n'étoit plus qu'une

<sup>(1)</sup> Jusqu'alors on n'avoit imposé la taille que pour un tems, & dans les besoins pressans de l'Etat; ce sut pour soudoyer ces Compagnies qu'on la rendit annuelle & perpétuelle.

<sup>(2)</sup> Chaque Homme-d'armes avoit avec lui trois Archers, un Ecuyer & un Page.

<sup>(3)</sup> François I se sit recevoir Chevalier par Bayard, & Henri II par le Maréchal de Biez. François I, dit Brantôme, ne se voulant pas contenter d'être Chevalier de \* l'Ordre, voulut, à la bataille de Marignan, être Chevalier de Chevalerie par les mains du brave Chevalien Bayard, qui n'étoit que Chevalier de Chevalerie, & non de l'Ordre encore, comme il le fut après.

<sup>\*</sup> L'Ordre de S. Michel.

simple cérémonie guerriere, un vain souvenir de l'ancienne Chevalerie; elle n'existoit plus que de nom, après avoir fait pendant cinq cens ans la force de nos Armées.

### CHAPITRE II.

Origine des Ordres particuliers de Chevalerie.

Quelques Pélerins, après avoir visité les Saints Lieux, résolurent d'y rester, & de s'associer pour protéger & secourir tous ceux qu'une semblable dévotion y ameneroit. Leur association devint bientôt assez nombreuse; ils sirent des Statuts, se lierent par des vœux, & sormèrent l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem: celui des Templiers s'établit aussi à-peu-près dans dans le même tems. A l'exemple de ces personnes dévouées au service de Dieu dans des sonctions militaires, les Princes, dit le Père Menestrier, ont institué des Ordres de Chevaliers dévouées à leurs personnes & à leur service, les engageant par serment à être leurs hommes-liges, & leur donnant pour marque & symbole de ce dévouement, un col-

lier ou un ruban sur l'épaule, ou une médaille sur la poitrine.

Favin, la Colombiere, Hermant, & la plûpart de ceux qui ont écrit sur les Ordres particuliers de Chevalerie, disent que S. Louis institua l'Ordre de la Cosse de Genest; qu'il sit Chevaliers de cet Ordre son fils, son neveu & les principaux Seigneurs de sa Cour; qu'ils portoient un mantean de damas blanc, & un chaperon violet, avec un collier d'or composé de cosses de genest émaillées au naturel, & entrelacées de fleurs de lys d'or renfermées dans des lozanges \* clechées, & qu'au bont de ce collier pendoit une croix d'or fleurdelysée. Ils ajoutent que ce Prince, ayant pris une garde de cent Géntilshommes, fit broder sur leurs hoquetons, devant & derrière, un arbrisseau de genest autour duquel on lisoit ces mots : Deus exaltat humiles. Ce prétendu Ordre n'étoit qu'une Confrairie de dévotion, & qui ne subsista que pendant la vie de S. Louis. Il n'institua aucun Ordre militaire; & ces Auteurs citent faussement Guillaume de Nangis, en disant que dans sa Chro-

<sup>\*</sup> Quyertes.

nique on lit, Milites novos genistilla secit. Guillaume de Nangis dit simplement que S. Louis sit Chevaliers son sils, son neveu & plusieurs Seigneurs de sa Cour, Milites secie.

Ces mêmes Écrivains parlent d'un Ordre de la sainte Ampoule, institué par Clovis après son baptême. Ils disent aussi que Charles Martel, ayant défait les Sarrasins auprès de Tours, trouva dans la tente d'Abderame, leur Général, plusieurs belles fourures de (1) genette; qu'il en distribua seize à seize Officiers de son armée, qui s'étoient distingués dans le combat, & qu'en même-tems il institua, en commémoration de sa victoire, l'Ordre de la Genette, dont il les fit Chevaliers : ils ajoutent que le collier de cet Ordre étoit d'or, à trois chaînons entrelacés de roses, & qu'au bout des chaînons pendoit une genette d'or sur une terrasse émailée de sleurs. Ces prétendus Ordres de la sainte Ampoule, de la Genette & de la Cosse de Genest, sont des fables ridicules, qui ne méritent pas qu'on s'arrête à les réfuter.

<sup>(1)</sup> Espèce de souine de la grandeur des chats, & dont le poil est brun & d'une odeur agréable.

## CHAPITRE III.

De l'Ordre de l'Étoile.

LE premier Ordre Royal de Chevalerie qu'il y ait eu en France, a été celui des Chevaliers de Notre-Dame de la Noble Maison. Le Roi Jean l'institua le 6 de Novembre 1351: cette noble maison étoit son Palais de Saint-Ouen, autrement Clichi, entre Paris & Saint-Denis. Les Chevaliers devoient s'y rendre & s'y assembler (1) chaque année le 15 d'Août, sête de l'Assomption de la Vierge. On les appelloit aussi les Chevaliers de l'Étoile, parce qu'ils portoient une étoile sur leur chaperon & sur leur manteau; il y avoit au centre de l'étoile un petit soleil d'or sur un sond azur: chaque Chevalier portoit au doigt un anneau, autour duquel son nom & son surnoma

<sup>(1)</sup> La falle où ils s'affembloient à Saint-Ouen, avoit vingt toises de long sur dix de large; il y avoit, à chacun des quatre coins, une grosse tour avec des girouettes en étoiles; le tuyau de la cheminée, orné d'étoiles en relief, & colorées, étoit aussi haut que le clocher de la Chapelle.

étoient écrits. Ils avoient pour habillement de cérémonie, un grand manteau rouge; doublé de menu-vair; sous ce manteau, une soutane ou tunique blanche qui descendoit jusqu'aux pieds; leurs souliers étoient d'étoffe d'or. Les principaux Statuts portoient que le Roi Jean, comme (1) Inventeur & Fondateur dudit Ordre, en seroit le Chef, ainsi qu'à l'avenir les Rois ses Successeurs; qu'aucun des Chevaliers n'entreprendroit un voyage lointain sans le dire au Chef; que chaque Chevalier jureroit qu'autant qu'il seroit en son pouvoir, il aideroit le Chef de ses conseils, ainsi que d'armes & autres moyens; que celui qui seroit d'un autre Ordre le quitteroit pour entrer dans, celui-ci, & que s'il ne le pouvoit bonnement quitter, celui-ci-seroit toujours le premier. La plûpart

<sup>(1)</sup> Favin & la Colombiere disent que le Roi Robert, fils de Hugues Capet, avoit institué l'Ordre de l'Etoile; que cet Ordre s'étoit toujours soutenu avec éclat; qu'il ne commença de décheoir que sous le règne de Philippe de Valois, & que le Roi Jean n'en fut que le Restaurateur. Si cet Ordre avoit déja existé, & si le Roi Jean, sils de Philippe de Valois, n'avoit fait que le rétablir & le relever, auroit-il dit dans ses Statuts, qu'il en étoit l'Inventeur & le Fondateur!

des Historiens disent que cet Ordre étalt déja trèsavili sous le règne de Charles V, & qu'il contimea de s'avilir au point, que Charles VII, pour l'abolir en quelque sorte, & pour que personne ne se souciar plus de le porter, le donna en 1445 au Capitaine du Guet, & ordonna qu'à l'avenir ses Archers porteroient une étoile sur leurs casaques. D'autres sontiennent que Louis d'Orléans, fils de Charles V, le portoit à que Charles VII, en 1448, le donna au Prince de Navarre, Gaston de Foix, son gendre, & que par conséquent cer Ordre n'étoit point tombé dans l'avilissement; que d'ailleurs, dès l'année 1254, dans une Ordonnance de S. Louis, le Capitaine du Guet étoit qualifié Miles Gueti, & qu'il est très-certain que Miles étoit un titre très-distingué. Sans entrer dans cette discussion, je dirai seulement qu'en étendant, par un des Statuts, le nombre des Chevaliers de l'Étoile jusqu'à cinq cens, le Roi Jean ôta presque tout l'éclat qu'il vouloit donner à fon Ordre, & l'émulation qu'on auroit pu avoir pour y entrer; qu'aussi ne voyons-nous point que Bertrand Duguesclin, Olivier de Clisson, Tannegui du Châtel, & autres grands Hommes, sous les règnes de Charles V, Charles VI & Charles VII, en aient été décorés, preuve très-certaine qu'ils ne s'en étoient pas souciés. La devise de cet Ordre étoit une étoile avec ces mots, \* Monstrant Regibus Astra viam, faisant allusion à l'étoile qui conduisit les trois Rois à Bethléem.

# CHAPITRE IV.

De l'Ordre de S. Michel.

LE premier jour d'Août 1469, Louis XI institua l'Ordre de S. Michel, premier Chevalier, ditil, qui, pour la querelle de Dieu, victorieusement batailla contre le Dragon, ancien ennemi de nature humaine, & le trébucha du ciel, & qui son lieu & oratoire, appellé le Mont S. Michel, a toujours surement gardé, préservé, désendu & empêché d'être pris, subjugué ni mis ès mains des anciens ennemis de notre Royaume.....

Sigebert, dans sa Chronique, rapporte qu'en 709, sous le règne de Childebert III, S. Michel apparent en songe au pieux Aubert, Evêque d'Avranches, & l'avertit de lui saire bâtir un Ora-

<sup>\*</sup> Les Aftres guident les Rois.

toire sur le rocher qui a été appellé depuis ce temslà le Mont S. Michel. On raconte que toutes les fois que les Anglois, ou autres ennemis de la France, ont tenté de s'approcher de ce Mont, on y a vu cet Archange exciter des orages en l'air & sur la mer; & que voilà l'origine de la devise de l'Ordre de S. Michel, Immensi tremor Oceani.

#### Article premier.

Premièrement, avons ordonné & ordonnons qu'en ce présent Ordre de S. Michel, il y aura trente-six Chevaliers, Gentilshommes de nom & d'armes, fans reproche, dont nous serons l'un, Chef & Souverain en notre vie, & après nous, nos Successeurs Rois de France; lesquels Freres & Compagnons dudit Ordre, à l'entrée d'icelui, seront tenus de délaisser & délaisseront tout autre Ordre, si aucuns en avoient, excepté Empereurs, Rois & Ducs, qui, avec ce présent Ordre, pourront porter l'Ordre dont ils seront Chefs, moyennant le consentement de nous & de nos Successeurs, Chefs & Souverains dudit Ordre; pourront, s'il nous plaît, porter l'Ordre de l'un des susdits Empereurs, Rois ou Ducs, avec le nôtre, pour plus grande démonstration de vrai amour l'un envers l'autre, & pour l'espérance du bien qu'il en pourra arriver.

L'usage, entre les Souverains, de s'envoyer réciproquement le collier de leurs Ordres, tire sans doute son origine de l'ancienne adoption militaire. Un Prince faisoit cette adoption en donnant, ou en envoyant par des Ambassadeurs, son armure à un autre Prince. Ce sut ainsi que Théodoric, Roi des Ostrogoths, adopta le Roi des Hérules, & qu'il avoit été lui-même adopté par l'Empereur Zénon. Les titres & les ornemens de Patrice, de Consul & d'Auguste, envoyés à Clovis par l'Empereur Anastase, n'étoient, je crois, qu'une semblable adoption. Elle étoit uniquement une marque d'estime & d'amitié, & ne donnoit autun droit à la succession du père adoptis.

Dans la Liste des Chevaliers de S. Michel, on voit des Rois de Suede, de Danemarck, d'Écofse, l'Empereur Charles-Quint, Philippe II son fils, les Rois d'Angleterre Henri VIII & Édouard VI. On voit de même dans la Liste des Chevaliers de la Jarretiere, nos Rois François I, Charles IX, Henri III & Henri IV.

Un Souverain, en recevant le collier de l'Ordre d'un autre Souverain, promet d'en garder & observer les Statuts, en ce qu'ils ne seront point contraires au bien de son État, à sa grandeur & majesté royale. Un Particulier qui reçoit le collier de l'Ordre d'un Prince dont il n'est pas le Sujet, jure aussi d'en observer les Statuts, en ce qu'ils ne seront pas contraires au devoir & à la sidélité qu'il doit à son Souverain.

#### ARTICLE III.

Pour faire connoître ledit Ordre & les Chevaliers qui en seront, nous donnerons, pour une fois, à chacun desdits Chevaliers, un collier d'or, du poids de deux cents écus d'or, fait à coquilles lacées l'une avec l'autre d'un double las, assisses sur chaînettes & mailles d'or, au milieu duquel il y aura une image d'or de Monsieur Saint Michel sur un roc, laquelle image pendra sur la poitrine. Lequel collier nous & nos successeurs, & chacun des Chevaliers dudit Ordre, seront tenus de porter chaque jour, à découvert, sur peine de faire dire une Messe, & donner pour Dieu, le tout jusqu'à la somme de sept sols six deniers tournois; laquelle chose se fera en conscience de la part des défaillans, chaque jour qu'ils manqueront de le porter, excepté à l'armet seulement, où il suffira de porter ladite image de S. Michel pendante à une chaînette d'or, ou lacet de soie; & pareillement, quand ledit Souverain ou l'un des Chevaliers voyageront, ou

feront en particulier en leurs maisons, ou à la chasse, ne seront astraints de porter ledit grand collier, mais seulement ladite image de S Michel de la maniere qu'il est dit.

"Il ne falloit jamais quitter le petit cordon, dit Brantôme, dans quelques batailles, combats ou dangers que l'on se trouvât, sût-ce pour sauver sa vie, ou n'être pas mis à si grosse rançon. J'ai oui dire, ajoute-t-il, que François I réprimanda vivement un Chevalier qui ayant été pris dans un combat, avoit ôté & jetté son cordon, afin que ne le connoissant point, on ne le mît pas à si grande rançon; disant le Roi que pout tous les biens du monde, il ne falloit cacher une telle marque d'honneur ».

La rançon ordinaire d'un prisonnier ne devoit être que d'une année du revenu de ses terres, charges, pensions & appointemens; mais il y en a qui en exigent bien davantage, dit Montluc dans ses Commentaires: cela est indigne, ajoute-t-il, de les écorcher ainsi jusqu'aux os, sur-tout quand ce sont personnes d'honneur qui portent les armes.

Le Marquis de Villarceaux, en 1690, ayant été nommé pour être Chevalier des Ordres, obtint de Louis XIV que son fils, au lieu de lui, seroit honoré de cette distinction. Le nouveau

Chevalier partit pour l'armée, se trouva à la bataille de Fleurus, & y sut fait prisonnier: se voyant tiraillé par cinq soldats, il crut qu'en leur faisant remarquer son cordon, ils le traiteroient avec plus d'égards; mais l'espérance & l'avidité de la rançon d'un prisonnier de cette importance, n'en devinrent que plus vives. Ils se le disputerent, & ne pouvant s'accorder, ils le massacrerent.

Il est expressément dit dans le serment que font les Commandeurs & Chevaliers de l'Ordrè du S. Esprit, qu'ils porteront à jamais la croix brodée en argent sur leurs habits, & celle d'or au cou. La Ville de Paris, assiégée par Henri IV en 1590, ayant député, pour traiter avec ce Prince, le Cardinal de Gondi & l'Archevêque de Lyon, ils se rendirent à l'Abbaye de S. Antoine. Le Chancelier de Chiverni & le Maréchal de Biron furent surpris de voir que ce Cardinal, Commandeur de l'Ordre du S. Esprit, n'en portât pas les marques. Il leur dit qu'il ne les avoit jamais quittées; mais que ne pouvant les porter publiquement sans s'exposer à être assommé par les Ligueurs, il les avoit dans sa poche, d'où en esser il tira le cordon bleu & la croix pour les leur montrer.

Dapper, dans la Relation de ses Voyages, rap-

porte que le Roi de Bénin donne un collier de corail à ses Ministres, aux principaux Mercadors & aux Vieillards qui se sont rendus recommandables par leur probité, leurs services & la sagesse de leurs conseils; que ce collier est une marque de la plus grande distinction, & que quand on en a été honoré, il faut toujours l'avoir au cou, ne le jamais quitter, & prendre bien garde de le perdre, parce qu'il en coûteroit la vie. Il en cite deux exemples: Un Seigneur Nègre, dit il, à qui l'on avoir dérobé son collier, sur condamné à mort, & exécuté. Le voleur fut le lendemain arrêté & pendu-, avec trois personnes, qui ayant eu connoissance du larcin, n'en avoient pas averti la Justice. L'autre exemple n'est pas moins extraordinaire. Un Capitaine de Vaisseau Portugais, ennuyé d'attendre le payement de ses marchandises, prit le parti de faire arrêter à bord un de ses principaux débiteurs; c'étoit un très-riche Marchand Nègre, qui fit tous ses efforts pour s'échapper; mais le Pilote, qui l'avoit saisi par son collier, ayant mis en pièces & jetté à la mer cette précieuse parure, il demeura immobile, consterné, ne se défendir plus, & consentit à rester sur le Vaisseau; quelques heures après, voyant le Pilote endormi, il s'approcha de lui, le perça de plusieurs coups, le tua, & jettant ensuite son couteau; On peut à présent faire de moi ce qu'on voudra, dit-il; ma mort étoit certaine après avoir perdu mon collier; il ne sçauroit rien m'arriver de pis.

## ARTICES V, VI, VII, IX, XIV, XV.

Ces articles portent qu'il régnera une entiere fraternité entre les Chevaliers dudit Ordre de S. Michel; qu'ils s'aideront, se défendront mutuellement; que la même fraternité régnera entr'eux & le Chef Souverain; qu'ils soutiendront de tout leur pouvoir son autorité, son honneur, ses droits & la dignité de sa Couronne; qu'en cas de guerre, ils marcheront & le serviront en personne, & de tous leurs moyens; qu'aucun desdits Chevaliers ne fortira du Royaume sans sa permission, ni ne se mettra au service d'un autre Prince; que de son côté, le Chef Souverain, si quelqu'un desdits Chevaliers est lésé dans son honneur ou dans ses biens, le défendra & emploiera tout son pouvoir pour lui faire rendre justice; qu'on sera dégradé dudit Ordre pour hérésse, trahison, pour avoir sui dans une bataille, ou autres cas honteux.

Charles IX, par son Ordonnance du 14 Aoûr 1569, enjoignit à tous les Chevaliers de l'Ordre de S. Michel, qui n'avoient pas soixante ans, ou qui n'étoient pas employés ailleurs pour son service, de se rendre incessamment, dans un équipage convenable, à l'armée que commandoit son frere le Duc d'Anjou, sous peine, s'ils y manquoient, de n'être plus regardés comme Chevaliers dudit Ordre. Tour Chevalier de S. Louis, quoique retiré du service, seroit dans le cas d'une pareille convocation, si le Roi la jugeoit nécessaire.

Le Seigneur de S. Valier, atteint & convaincu d'être entré dans les projets de révolte du Connétable de Bourbon, fur condamné à mort par le Parlement, le 16 Janvier 1523. Un Chevalier de l'Ordre de S. Michel, Charles de Luxembourg, commis par le Roi, alla dans sa prison, accompagné d'un Président & de plusieurs Conseillers, & lui lut la Sentence qui le dégradoit dudit Ordre, & lui ordonnoit d'en rendre le collier. Saint Valier répondit qu'il n'avoit point mérité ce deshonneur, & que le Roi ne pouvoit lui faire ôter ledit collier, que ses Confreres ne fussent présens & assemblés; que d'ailleurs, il ne l'avoit plus; que le Roi sçavoir où il l'avoir perdu, & que ç'avoit été à son service; qu'à l'égard du petit cordon qu'il portoit ordinairement à son cou, il l'avoit

perdu lorsqu'il sut arrêté & constitué prisonnier. Le Comte de Luxembourg lui présenta un autre collier: il resusalong-tems de le prendre; mais ensin, sur les remontrances réitérées qu'on lui sit qu'il devoit obéir au Roi, il le prit, le mit à son cou; & aussi-tôt le Comte de Luxembourg le lui ôta, après qu'on lui eut lu une seconde sois sa Sentence de dégradation.

Martin Hallé, Chevalier du même Ordre, ayant été condamné pour crime de faux, par Arrêt du Grand-Conseil, le Hérault de l'Ordre se transporta dans la salle d'audience, & ayant pris place dans le banc des Gens du Roi, exposa sa commission. En conséquence, Martin Hallé sut amené de la prison; le Hérault lui commanda de se mettre à genoux, & lui ayant lu la Sentence des Chevaliers de l'Ordre, du 3 Août 1579, qui le condamnoit à en être dégradé, il lui enjoignit d'en ôter le cordon de son cou, & de le lui remettre; à quoi Martin Hallé ayant obéi, le Hérault déclara à Messieurs du Grand-Conseil qu'ils pouvoient à présent procéder, quand bon leur sembleroit, à l'exécution de leur Arrêt.

En 1580, un Capitaine Allemand, nommé d'Esle, Chevalier de cet Ordre, atteint & convaincu de trahison envers le Roi, sur pendu à Tours, par Jugement de ses Confreres, qui lui firent son procès, conformément à l'article LXV des Statuts.

# ARTICLES XXI, XXIV, XXVI, XXIX.

Il est dit dans ces articles, qu'il y aura dans ledit Ordre un Chancelier, personnage notable & constitué en dignité eccléssastique; un Gressier, un Trésorier, & un Hérault appellé Mont S. Michel. Louis XI, le 12 Décembre 1476, y joignit un Prévôt-Maître des Cérémonies. Celle qu'on pratiquoit anciennement à la réception d'un Hérault, paroîtra singulière. Le soir après souper, dit la Colombiere, les Rois, ou Princes souverains, se faisoient présenter le Hérault qu'il falloit nommer, & en présence de toute leur Cour, après qu'il avoit prêté le serment en tel cas requis, ils prenoient une coupe d'or, pleine de vin, & la lui versoient sur la tête, en lui donnant le nom attaché à son office.

# ARTICLES XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII.

Ces articles portent que tous les ans, la veille de la S. Michel, les Chevaliers & Officiers, à moins d'un excuse valable, se rendront auprès du Sou-

verain, en habit de cérémonie de l'Ordre; l'accompagneront à Vêpres, le lendemain à la Messe, & dîneront ensuite à sa table; qu'après le dîner, vêtus de manteaux & chaperons noirs, excepté le Souverain dont le manteau & le chaperon seront violets, ils retourneront à l'Eglise, assisteront aux Vigiles, & le lendemain à la Messe & au Service qu'on célébrera pour les Chevaliers trépassés, & qu'après que toutes ces cérémonies religieuses seront finies, on tiendra Chapitre, où l'on examinera les vie & mœurs de chaque Chevalier & Officier, en commençant par le dernier reçu, & finissant par le Roi, qui se soumet comme les autres à la correction, peine & punition, de l'avis des Freres de P'Ordre, si le cas y échet; que chaque Chevalier, ou Officier, sortira de l'Assemblée, pour laisser la liberté de l'examen, & qu'on le fera ensuite rentrer pour louer ou blâmer fa conduite. Je laisse au Lecteur à faire ses réflexions sur un Statut, par lequel un Prince soumet sa conduite & ses mœurs à Etre tous les ans examinées & censurées. Il faut en même tems observer qu'on juroit sur les SS. Evangiles, en entrant dans l'Ordre de S. Michel, d'en garder & d'en suivre exactement tous les Statuts. L'habit de cérémonie, sous les règnes de Louis XI. Charles VIII. Louis XII & François I, consiftoit dans un manteau de damas blanc à longue queue, doublé d'hermine, & enrichi tout autour d'une broderie d'or en coquilles : le chaperon brodé de même, étoit de velours cramoiss.

CÉRÉMONIE de l'Ordre de S. Michel, célébrée à Lyon par Henri II, le 28 Septembre 1548, & jours suivans.

.... Marchoit premièrement l'Huissier de l'Ordre, vêtu d'une longue robe de satin blanc, avec le chaperon ou mantelet de satin cramoisi, & portant une grosse masse d'argent doré, aux armes du Roi. Après lui, le Hérault; ensuite le Greffier, le Trésorier & le Maître des Cérémonies, vêtus comme ledit Huissier, chacun sa coquille d'or pendante au cou. Derrière eux, marchoit le Cardinal de Guise, Chancelier de l'Ordre, vêtu par - dessus son rochet d'un manteau rond de velours blanc, rattaché sur l'épaule droite, & rebrassé sur le bras gauche; le chaperon de velours cramoisi. Les Chevaliers yenoient ensuite deux à deux, avec chacun son manteau trainant jusqu'à terre, de drap d'argent, rattaché & rebassé comme celui du Chancelier; & tout autour dudit manteau régnoit une riche broderie en or, qui formoit alternativement des coquilles & des

\* croissans, avec des trophées, des rayons & des flammes: ils portoient sur leur chaperon de veloues cramoifi & brodé d'une semblable broderie, le grand collier de l'Ordre; l'habillement de dessous étoit de velours ou de satin blanc. Puis venoit le Roi, vêtu comme les autres, excepté que son habillement étoit enrichi de grosses perles, & de franges d'or autour de son manteau; il étoit suivi des Cardinaux de Bourbon, de Vendôme, de Lorraine & de Ferrare, revêtus de leurs rochets & grandes chappes de Cardinal de camelot rouge. Sa Majesté étant entrée dans le chœur de l'Eglise, se mit à la place du Doyen; & les Chevaliers se mirent à droite & à gauche, fuivant leur rang, laissant vuides les places de leurs Confreres absens; & au-dessus de chaque place étoient attachées les armoiries & noms des absens, & seulement les armoiries des présens. Le Samedi matin, jour de la fête de S. Michel, le Roi, les Chevaliers & Officiers allerent entendre la Messe, dans le même ordre que la veille : au sortir de-là, vinrent tous diner ensemble dans la grande falle du logis du Roi; puis ils allèrent à Vêpres, vêtus de grands manteaux & chaperons de drap noir, excepté le Roi, dont le manteau & le chaperon

<sup>\*</sup> C'etoit la devise de Henri II.

étoient violets; & le jour suivant, vêtus encore de noir, ils allèrent entendre la Messe & les Prières pour les Chevaliers crépassés, & dinerent ensuite avec Sa Majesté.

Le Roi de Navarre, (depuis Henri IV,) & le Prince de Condé, après le massacre de la S. Barthélemi, toujours gardés à vue, & sans cesse menacés de la mort, furent forcés de professer la Religion Catholique, Apostolique & Romaine. Le 28 Septembre 1572, c'est-à-dire, trente quatre jours après cet horrible massacre, Charles IX affecta de célébrer la fère & cérémonie de l'Ordre de S. Michel, où ils furent obligés d'assister. Pour achever de triompher de ces deux jeunes Princes, disent les Mémoires de l'Etat de France, le Roi délibéra de célébrer la solemnité de l'Ordre de S. Michel dans l'Eglise de Notre-Dame de Paris. Les préparatifs y étant faits, Sa Majesté arriva dans le chœur, & s'assit à droite sous un dais de drap d'or; & un peu plus bas, du même côté, étoient assis le Duc d'Anjou son frère, les Ducs de Montpensier, de Nevers, de Guise, le Maréchal de Tavannes, le Prince Dauphin, les sieurs de la Chapelle aux Ursins, Rubempré & Villequier le jeune. De l'autre côté du chœur, à main gauche, étoit un autre dais de drap d'or, sous lequel il n'y

avoit personne; on y voyoit seulement les écussons & armoiries des Rois d'Espagne \*, de Danemarck & de Suéde. Un peu plus bas étoient assis le Roi de Navarre, les Ducs d'Alencon & d'Uzès, le Prince de Condé, les sieurs de Lansac, de Losses, de Chavigny, le Comte de Retz & Villequier l'ainé. Tous ces Seigneurs étoient habillés de blanc, & couverts de leurs grands manteaux de drap d'argent, avec la queue trainante jusqu'à terre, le chaperon de velours cramoisi, enrichi de broderies d'or, comme les manteaux, & le grand collier de l'ordre pardessus. Au-devant du Roi, dans le chœur, étoient assis sur des siéges couvers de drap d'or, le Chancelier, le Maître des Cérémonies, le Trésorier, le Greffier, le Hérault & l'Huissier de l'Ordre, tous vêtus de grandes robes de satin blanc, avec les chaperons de satin cramoifi... En allant à l'offrande, premièrement marchoit le Roi seul, précédé par les Officiers de l'Ordre, tenant un cierge en main, & suivi du Duc d'Anjou, son frère, qui présenta son offrande. Le Roi étant retourné dans son siège, le Duc d'Anjou, précédé par les susdits Officiers, alla aussi présenter son offrande lui seul, comme

<sup>\*</sup> Ils étoient Chevaliers de l'Ordre de S. Michel.

aussi firent le Duc d'Alençon\* & le Roi de Navarre.

Pourquoi le Roi de Navarre étoit-il assis un peu plus bas, & pourquoi n'étoit-il pas sous le même dais où étoient les Rois d'Espagne, de Danemarck & de Suède, s'ils avoient été présens?

L'Ordre de S. Michel, depuis sa création, s'étoit soutenu dans le plus grand éclat, & n'avoit · été composé que des personnes les plus recommandables par la naissance & par leurs services. La distinction d'en être, dit Brantôme, étoit telle, fe précieuse & si chère, que l'on a vu plusieurs Gentilshommes & Seigneurs obtenir plutôt une Compagnie de Gendarmes que le collier de S. Michel, même attendre très-long-tems après; car ce n'étoit pas le tout de combattre, & de faire quelques petites prouesses ; il en falloit faire quantité pour le mériter, ou bien en faire une très-signalée... On en a vu quelques-uns, ajoute cet Ecrivain satyrique, bavard & toujours envieux, qui avoient livré leurs femmes, ou qui avoient donné de leurs biens, comme sit M. de Châteaubriant, qui donna sa belle maison de Châteaubriant à M. le Connétable de Montmorenci, pour qu'il lui sit obtenir d'être un des Chevaliers de cet Ordre.

<sup>\*</sup> Frère du Roi.

#### 32 HISTOIRE DE L'ORDRE

Sous le règne de Charles IX, on en augmenta le nombre à un tel point, & l'on y admit tant de gens de peu de naissance & de mérite, que l'on commença à ne le plus regarder comme une marque de distinction; & il acheva de décheoir par l'institution de celui du S. Esprit. Etant jeune, je demandois, dit Montagne, à la Fortune, autant qu'autre chose, l'Ordre de S. Michel; car c'étoit l'extrême marque d'honneur de la Noblesse Françoise, & très-rare; elle me l'a plaisamment accordé: au lieu de me hausser & monter pour l'atteindre, elle m'a plus gracieusement traité; elle l'a ravallé & rabaissé jusqu'à mes épaules & au-dessous. Voilà comme parle Montagne; & voici contre lui un trait digne du sieur Brantôme, son Confrère dans l'Ordre de S. Michel, & qui certainement n'étoit pas renommé par ses exploits militaires. avons vu, dit-il, des Confeillers sortir des Cours de Parlemens, quitter la robe & le bonnet quarré, se mettre à traîner l'épée, & obtenir aussi-tôt ce collier, sans avoir fait la guerre, comme le fieur Montagne, duquel le métier étoit meilleur de continuer d'exercer sa plume à écrire ses Essais, que de la changer contre une épée qui ne lui séoit si bien. Montagne avoit été élu Maire de Bordeaux après

après le Maréchal de Biron, & eur pour successeur en cette place le Maréchal de Matignon.

Ce Duc de Moldavie & son fils, chasses de leur État par le Turc, choisirent leur asyle en France. Henri IV fournissoit honorablembent à leur entretien, & les fit Chevaliers de S. Michel. Cet Ordre, depuis l'institution de celui du S. Esprit; ne pouvoit plus avoir le même éclat; mais il étoit aisé de lui conserver un certain lustre. Henri IV & Louis XIII eurent cette attention; il est rare qu'ils l'aient donné qu'à des personnes d'une certaine naissance, ou distinguées par leur mérite. Il n'en fut pas de même sous la minorité de Louis XIV: on le prodigua comme on avoit fait du tems de Charles IX. Ce Prince, par sa Déclaration du 12 Janvier 1665, ayant résolu de le tirer de la confusion & de l'avilissement où il étoit tombé, & youlant le rétablir dans l'éclat & la digniré convenable, ordonna que sur les titres & preuves que représenteroient les Chevaliers qui y avoient été reçus par le passé, on choisiroit ceux dont la naissance, le mérite & les services seroient jugés plus considérables, lesquels auroient seuls le droit de le porter & de s'en qualifier Chevaliers, faisant très-expresses défenses à tous autres de se qualifier ainsi, & d'en porter la marque, malgré tous Brevets & Certificats de réception qu'ils pourroient avoir obtenus, lesquels Sa Majesté déclare nuls & de nul effer.

Que le nombre des Chevaliers sera & demeutera désormais réduit à cent, outre \* ceux du S. Esprit; qu'il y en aura six Ecclésiastiques, Prêtres, âgés de trente ans, pourvus d'Abbayes ou de places considérables dans les Cathédrales ou Collégiales, & six qui auront servi dix ans dans les Compagnies souveraines, & qui feront les mêmes preuves de Noblesse, d'âge & de Religion, que les autres Chevaliers dudit Ordre.

Qu'on ne pourra y être admis, qu'on ne soit noble de deux races, âgé de trente ans, reconnu pour être de bonnes mœurs, & ayant servi au moins pendant dix ans dans des emplois considérables à la guerre; que d'ailleurs, tous seront profession de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, excepté les Etrangers que Sa Majesté se réserve d'admettre audit Ordre, & dont le nombre ne sera point limité, parce qu'ils n'y setont que comme surnuméraires, & non compris dans le nombre réglé de cent pour ses Sujets. Elle

<sup>\*</sup> Parce qu'ils seront auss Chevaliers de S. Michel.

envoya, en 1666, l'Ordre de S. Michel à l'Amiral Ruiter, & le donna, en 1679, à l'Ambassadeur de la République de Venise, Dominique Contarini, lorsque cet Ambassadeur alla prendre son audience de congé.

Les Arts, les Sciences, le Commerce maritime & les Manufactures, contribuent trop à l'opulence, la gloire & la splendeur d'une Nation, pour que ceux qui se distinguent dans ces distérentes carrieres, n'aient pas droit aux récompenses honorables. D'ailleurs, ces récompenses, en excitant l'émulation & l'industrie, ne peuvent que concourir au bien général. Louis XIV, après avoir institué, en 1693, l'Ordre de S. Louis, uniquement pour les Militaires, sit en même-tems Mansard & Lenôtre Chevaliers de S. Michel. Pierre-Corneille Hooft, pour avoir écrit l'Histoire de Henri IV, avoit été aussi annobli, & honoré du même cordon par Louis XIII. Les Historiens font assez souvent mention des Chevaliers d'armes, Equites Milites, & des Chevaliers lettrés, Equites litterati. Dans un Registre de la Chambre des Comptes de 1466, il y a une Ordonnance de Louis XI pour la pension de Pierre Sarlat, Chevalier ès Loix, Professeur dans l'Université d'Orléans. Guillaume Bailli célèbre Avocat au Parlement de Paris, fut fait Chevalier par Henri II. Barthole prétend qu'un Jurisconsulte qui a professé pendant vingt ans le Droit Civil, a acquis la Noblesse. François I, par ses Lettres Patentes du mois d'Avril 1533, donna le droit de Chevalerie aux Professeurs de l'Université de Toulouse; & l'un d'eux, Blaise Auriol, ayant reçu de ce Prince l'anneau, l'épée & les éperons dorés, les Professeurs de cette Université sont depuis ce tems-là enterrés avec ces marques d'honneur.

Le Roi commet tous les ans deux Chevaliers de fes Ordres, un Duc & un Gentilhomme, pour présider, en son nom, l'un en l'absence de l'autre, aux Cérémonies & Chapitre de l'Ordre de S. Michel, & pour recevoir les nouveaux Chevaliers que Sa Majesté a nommés,

On a vu que ces cérémonies se célébroient la veille, le jour & le lendemain de la S. Michel; mais comme c'est la saison où l'on a ordinairement assaire dans ses terres pour la récolte & les vendanges, elles se célebrent à présent deux sois l'année, le 8 de Mai & le premier Lundi de l'Avent, dans le Couvent des Cordeliers de Paris. On a choisi le 8 de Mai, parce qu'à pareil jour, en 1429, les Anglois surent battus devant Orléans, & obligés d'en lever le siège. On prétend

que dans cette action si décisive pour Charles VII, S. Michel (1) apparut & combattit visiblement pour ce Prince. Il arrive assez souvent qu'on reçoit des Chevaliers de S. Michel à la cérémonie du premier Lundi de l'Avent, quoiqu'elle ne soit établie que pour célébrer une Messe & un Service pour le repos des ames de ceux qui sont morts.

Le grand Sceau de cet Ordre a été fait d'après le beau tableau de Raphaël; il représente S. Michel ayant au bras gauche un bouclier aux armes de France, tenant de la main droite l'épée haute, & foulant aux pieds & précipitant dans les flammes l'Ange rebelle. On lit ces mots autour de ce Sceau: Louis XI, Roi de France, Instituteur de l'Ordre de S. Michel en 1469: Louis XIV, Roi de France & de Navarre, Restaurateur en 1664.

Les Chevaliers portent la croix attachée au bout d'un large ruban noir tabilé, passé en baudrier,

<sup>(1)</sup> Les Portugais racontent aussi que leur Roi Alphonse I, de la Maison de France, institua en 1166, l'Ordre de l'Aile de S. Michel, parce que dans une bataille qu'il gagna contre les Maures, on avoit vu cet Archange renverser d'un coup d'aîle, & noyer dans le Tage, plusieurs milliers de ces Mécréans.

& qui descend de l'épaule droite sur le flanc gauche.

On pourroir reprocher à M. de Thou d'affecter quelquesois de se servir d'expressions trop recherchées & pédantesques; au lieu d'appeller tout simplement l'Ordre de S. Michel, Ordo Regis ou Ordo sancti Michaelis, il l'appelle Ordo conchyliatus, parce que le collier étoit anciennement composé de coquilles d'or enlassées les unes dans les autres.

## CHAPITRE V.

De l'Ordre du S. Esprit.

Louis d'Anjou-Tarente, de la Maison (1) de France, Roi de Jérusalem & des Deux-Siciles, par son mariage avec la Reine Jeanne I, sa cousine, institua à Naples, en 1352, un Ordre du S. Esprit. Tous nos Historiens, entr'autres le Gendre, Daniel, le Laboureur, dans ses Notes sur les Mé-

<sup>(1)</sup> Il descendoit de Charles, Comte d'Anjou, frère de S Louis.

moires de Castelnau, & le nouvel Éditeur du Journal de l'Éroile, disent qu'attendu les troubles dont son règne recommença d'être agité dès l'année 1354, cet Ordre du S. Esprit ne put se soutenir, & que peut-être même ignoreroit-on qu'il eût existé, si le hasard n'avoit pas fait tomber le titre original de son institution entre les mains d'un noble Vénitien qui en fit présent à Henri III, lorsqu'il passa par Venise à son retour de Pologne; que ce Prince voulant s'en approprier l'idée, le tint fort caché, & qu'après en avoir fait extraire par Chiverni, qui fut depuis Chancelier de France, ce qu'il vouloit en tirer pour son nouvel Ordre, il lui ordonna de le brûler; que Chiverni conserva cette piece rare & curieuse, en partie à cause des belles mignatures en vélin dont elle étoit ornée; qu'après sa mort, elle passa dans la Bibliotheque de l'Évêque de Chartres, son fils, & de cette Bibliotheque dans celle du Président de Maisons. Si les Historiens que je viens de citer, & qui n'ont fait que se copier les uns les autres, avoient confronté les Statuts de l'Ordre du S. Esprit de Naples, institué en 1352, avec ceux de l'Ordre de l'Étoile, institué à Paris un an auparavant, en 1351, par le Roi Jean, ils auroient vu qu'ils sont

à-peu-près les mêmes, & qu'étant les mêmes, & ceux de l'Ordre de l'Éroile étant très-connus en France, Henri III, par consequent, n'avoit pu penser à s'en approprier l'idée. D'ailleurs, parmi les Statuts de notre Ordre du S. Esprit, il n'y en a au plus que quatre ou cinq, qui ressemblent à ceux de l'Ordre du S. Esprit de Naples; & ces quatre ou cinq se trouvent aussi parmi ceux de l'Ordre de S. Michel, institué par Louis XI. Ainsi ce ne seroit pas de l'Ordre du S. Esprit de Naples que Henri III les auroit pris; mais de l'Ordre de S. Michel. Enfin, quiconque lira les Statuts de nos Ordres de S. Michel & du S. Esprit, verra que le fond en est entierement le même, & n'y trouvera que les changemens qu'exigeoit la différence des tems & des usages. On voit au Cabinet des Estampes du Roi, les Statuts de l'Ordre du S. Esprit de Naples. Louis d'Anjou & les Chevaliers y sont représentés vêtus de blanc, avec la figure du S. Esprit sur le côté gauche, les aîles déployées & rayonnant; voilà la seule idée que l'on pourroit soupçonner que Henri III auroit prise de cet Ordre Étranger.

J'ai dit que l'Ordre de S. Michel étoit tombé dans l'avilissement, par le grand nombre de gens

de peu de naissance & de mérite qu'on y avoir admis. Henri III, sans l'abolir, & même sur (1) cet Ordre, résolut d'en établir un qui seroit une marque de la plus haute distinction. Il se flattoit qu'au milieu des troubles que la Ligue fomentoit contre lui, il retiendroit dans le devoir & s'attacheroit la (2) Noblesse de son Royaume, non-seulement par l'espoir d'entrer dans ce nouvel Ordre, & le serment particulier que chaque Chevalier lui feroit en y entrant, mais encore par des motifs d'intérêt. Il fit demander au Pape son approbation pour mettre en Commanderies militaires jusqu'à la concurrence de cent mille écus de biens ecclésiastiques, & pour pouvoir conférer ces Commanderies à ses nouveaux Chevaliers, qui en auroient joui, quoique mariés. Le Pape n'y voulut pas consentir; & le Clergé ne manqua pas de s'y opposer, excité d'ailleurs par les Chefs de la Ligue. Cependant les Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit continuèrent & ont toujours continué de pren-

<sup>(1)</sup> Il faut être reçu Chevalier de S. Michel, avant que de l'être de l'Ordre du S. Esprit.

<sup>(2)</sup> C'étoit dans les mêmes circonstances & dans les mêmes vues, que les Rois Jean & Louis XI avoient institué les leurs.

dre le titre de Commandeurs, conformément à leur institution; & ils jouissent (1) chacun, en attendant les Commanderies, d'une gratification annuelle de mille écus, sur le revenu du (2) Marc d'or.

Ce fut au mois de Décembre 1578, que Henri III institua son Ordre sous le nom & à l'honneur du S. Esprit; parce que le jour de la Pentecôte 1573, il avoit été élu Roi de Pologne, & qu'à pareil jour en 1574, il avoit succédé à la Couronne de France. Quelques Historiens, Favin, l'Étoile, la Colombiere, ont ajouté, & parce qu'il étoit aussi né le jour de la Pentecôte; & même les Cordeliers de Paris firent mettre sur la principale vître du chœur de leur Église, derriere le grand autel, cette inscription:

<sup>(1)</sup> Le Roi a deux mille écus, comme Chef & souverain Grand-Maître; le Grand Aumonier a aussi deux mille écus, c'est-à-dire, mille écus comme Commandeur, & mille écus comme Aumônier de l'Ordre; M. le Dauphin & tous les Chevaliers n'avoient que mille écus, jusqu'au commencement de l'année 1764, que le Roi a augmenté de moitié la gratification des vingt plus anciens Chevaliers; elle est à présent de deux mille écus.

<sup>(1)</sup> Le Marc d'or est un droit qu'on lève sur tous les Offices, à chaque changement de Titulaire.

Hocce die, quo almus calo descendit ab alto
Spiritus, inflammans pettora Apostolica,
Erricus Franto ter maximus ortus in orbe est;
Elettus populi Rex quoque Sarmatici;
Et Rex Francorum Carlo successit amori,
Ipse amor, & Franci delicia populi.

Il est bien singulier que tout un Couvent de Moines, au milieu de Paris, ignorât dans quel mois étoit né le Prince sous le règne duquel ils vivoient. Henri III naquit le 19 de Septembre 1551; jamais la sête de la Pentecôte ne peut se trouver dans ce mois.

Le 31 Décembre 1578, & le premier & le 2 de Janvier 1579, il fit avec beaucoup de pompe & de magnificence, les premières cérémonies de son nouvel Ordre, dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris. Comme elles sont encore aujour-d'hui les mêmes, ainsi que la façon d'y être habillé, je n'entrerai, quant à présent, en aucuns détails à cet égard; je dirai seulement que s'étant mis à genoux, & ayant fait le serment sur les saints Evangiles, comme Ches & souverain Grand-Maître, il reçut le grand manteau & le collier des mains de Jacques Amiot, Commandeur-né de ce nouvel Ordre, suivant les Statuts, par sa place de Grand-Aumônier de France. Henri III avoit nom-

mé pour grands Officiers, & pour Hérault & Huissier, ceux qui l'étoient déja de l'Ordre de S. Michel. Après avoir fait prêter le serment & donné le grand manteau au Chancelier, au Prévôt & au grand Trésorier (le Secrétaire étoit absent), il commença à recevoir les Chevaliers. On prétend que cette première promotion fut de quarante; il est certain qu'il n'y en eut que vingt-sept de reçus : Ce Prince, disent les Historiens, ne voulut pas remplir le nombre de cent porté par les Statuts, afinde laisser à plusieurs Seigneurs l'espérance de participer à cet honneur; & pour attirer par cet appât les principaux Gentilshommes du Royaume. A l'égard des Commandeurs Ecclésiastiques, ils firent des difficultés sur le serment qu'ils devoient prêter, & ne furent reçus que l'année suivante, le premier Janvier 1580.

La haine des Ligueurs contre leur Roi étoit hacharnée, que tandis qu'il dînoit avec ses nouveaux Chevaliers dans une salle du Couvent des Grands Augustins, on afficha contre lui, à la porte de l'Eglise, un placard fort insolent; c'étoit une mauvaise application du premier chapitre d'Isaïe: Ecoutez la voie du Seigneur, Tyrans de son Peuple, Princes qui imitez les Rois de Sodôme; je hais vos solemnités, &c.

Les principaux Statuts de l'Ordre du S. Esprit portent, que le Roi en sera le Chef & souverain Grand-Maître, ladite souveraine & grande Maîtrise étant à jamais unie & incorporée à la Couronne; que le lendemain de son Sacre, il recevra des mains de celui qui l'aura sacré, le grand manteau & le collier dudit Ordre, après avoir juré sur le Livre des saints Evangiles d'en observer les Statuts; qu'il y aura dans ledit Ordre quatre Cardinaux & quatre Archevêques, Evêques ou Prélats, & que le Grand-Aumônier de France sera associé par sa place, ainsi que tous ses successeurs; qu'on ne pourra y être reçu si l'on ne fait profession de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & qu'après avoir prouvé qu'on est Gentilhomme de nom & d'armes de trois races parernelles au moins; que les Princes y seront admis à vingt-cinq ans accomplis, & les Ducs & Gentilshommes à trente-cinq; c'est-à-dire, les Princes étrangers établis en France, & qui y sont reconnus pour être issus de Maison Souveraine: à l'égard des Princes du Sang, ils sont susceptibles de l'Ordre dès qu'ils ont fait leur première Communion; je dis susceptibles, le Roi étant le maître de différer de les admettre aussi long-tems qu'il le juge à propos. Les fils de France ont la croix & le cordon bleu dès l'instant de leur naissance, mais sans faire nombre parmi les Chevaliers jusqu'à ce qu'ils aient été reçus. M. le Dauphin, sils de Louis XIV, né le premier Novembre 1661, ne sut reçu que le premier Janvier 1682; son sils, M. le Duc de Bourgogne, né le 6 Août 1682, ne sut reçu que le 22 Mai 1692; M. le Dauphin, sils du Roi régnant, né le 4 Septembre 1729, ne sut reçu que le 18 Mai 1741; Philippe\* d'Orléans, né le 2 Août 1674, sut reçu à onze ans, le 2 Juin 1686: il ne commença, comme les autres Princes du Sang, à porter le cordon bleu & la croix qu'après sa réception.

Le nombre des Chevaliers du Saint-Esprit ne peut être augmenté; il est & il a toujours été limité à cent, outre le Roi, & y comprenant les quatre Cardinaux, les quatre Prélats, le Grand-Aumônier de France, le Chancelier dudit Ordre, le Prévôt, Maître des cérémonies, le Grand-Tréforier & le Secrétaire, qui tous ont le titre de Commandeurs, & sont obligés, excepté le Grand-Aumônier, le Grand-Trésorier & le Secrétaire, de faire les mêmes preuves de Noblesse que les Che-

<sup>\*</sup> Depuis Régent de France.

valiers. Il faut observer que les quatre Cardinaux & les cinq Prélats associés à l'Ordre, ne prennent que le titre de Commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit, & ne portent à leur croix que la figure du Saint-Esprit; au lieu que les Chevaliers & les quatre grands Officiers, prennent le titre de Commandeurs des Ordres du Roi, & portent à leur croix, d'un côté l'image du Saint-Esprit, & de l'autre celle de Saint-Michel, parce qu'ils sont en même tems Chevaliers ou grands Officiers de ces deux Ordres.

Le Roi reçoit dans sa Chapelle, ou dans quelques Eglises, après la Messe, ceux qu'il a nommés pour être Chevaliers du Saint-Esprit; il commence la veille ou le matin même, avant la Messe, par les recevoir, dans son cabinet, Chevaliers de Saint-Michel. Leur habillement de Novices confiste dans un pourpoint & trousses d'étosse (1) d'argent, caleçon, bas de soie, & souliers blancs;

<sup>(1)</sup> C'étoit l'habillement des Novices dans l'ancienne Chevalerie; après qu'ils s'étoient baignés en figne de pureté, on leur donnoit des habillemens blancs. D'ailleurs, un Prince même, comme je l'ai déja dit, ne devoit pas porter de l'or, & ne devoit avoir que de l'argent sur ses habits, jusqu'à ce qu'il eût été reçu Chevalier.

le fourrean de l'épée est de la même couleur; la garde & la poignée sont d'argent. Ils ont au cou un \* rabat de point d'Angleterre, & sur les épaules un capot de velours-raz noir; leur toque, au lieu de chapeau, est noire, garnie d'un bouquet de plumes blanches & d'une masse de héron. Ils se prosternent aux genoux du Roi qui est assis sur son trône, placé dans le sanctuaire du côté de l'Evangile, & après qu'ils ont fait & signé le serment, on leur ôte le capot; & Sa Majesté leur donne le grand manteau & le collier de l'Ordre.

Ce grand manteau, retroussé du côté gauche & ouvert du côté droit, est de velours noir, doublé de satin jaune orangé; il est semé de slammes, ou langues de seu, brodées en or; il regne tout autour une broderie aussi en or, large de dix pouces: le mantelet par-dessus ce manteau, & brodé de la même saçon, descend assez bas sur la poitrine & sur les épaules; il est de moire vert-naissant & argent. La broderie du manteau & du mantelet, & les chaînons du grand collier, formoient des Lambda, des Phy, des Delta, lettres grecques, des H & des M. Les Ligueurs, qui tâchoient sans

<sup>\*</sup> Sous les règnes de Henri III & de Henri IV, c'étoit une fraise gaudronnée.

cesse de décrier toutes les actions de Henri III. répandirent parmi le peuple que des idées de galanterie, & sa passion incestueuse pour Marguerite de Valois, sa sœur, lui avoient fait imaginer son nouvel Ordre; que l'orangé, le verd naissant, le blanc & le bleu, étoient les couleurs de cette Princesse: que les H & les M désignoient Henri-Marguerite; que les Phy & les Delta (fidelta) fignificient la fidélité qu'il lui avoit jurée, & que les steurs de lys au milieu des flammes, exprimoient l'ardeur de son amour. Henri IV, pour faire cesser. disent les Historiens, ces malignes interprétations, fit ôter en 1597, tous ces chiffres & monogrammes ; enforte que les chaînons du grand collier & la broderie du grand manteau & du mantelet, ne forment plus aujourd'hui que des trophées & des couronnes en or, avec des H en argent. Je ne scais pas si Henri IV sit ces changemens pout faire cesser ces malignes interprétations; ce qu'il y a de très-certain, c'est qu'il n'y en eut jamais de plus fausses. Marguerite de Valois, depuis la mort de Charles IX, s'étoit étroitement liée avec le Duc d'Alençon, & étoit entrée dans toutes ses révoltes. Henri III devoit donc la hair & la haifsoit mortellement. Il l'avoit enfin éloignée de Paris; & elle étoit au fond de la Gascogne, lors-

qu'il institua l'Ordre du Saint-Esprit. On peut croire que les M désignoient Catherine de Médicis; les H & les Lambda, Henri & Louise de Vaudemont, sa femme; les fleurs de lys dans les flammes, & les Phy & les Delta, leur tendre & fidelle union. A l'égard des couleurs, le blanc & le bleu ont toujours été celles de nos Rois; & le verd naissant étoit, dans l'ancienne Chevalerie, la couleur des nouveaux Chevaliers : les vingt-deux qui furent les principaux tenans dans le tournoi que Charles VI donna à Saint-Denis en 1380, étoient vêtus de verd, pour observer religieusement, dit l'Historien contemporain, les formalités de l'antique Chevalerie. Je pourrois dire encore que Marie de Cleves, Princesse de Condé, fut la seule personne que Henri III aima passionnément; qu'étant en Pologne, il ne lui écrivoit jamais que de son sang; qu'après qu'il eut succedé à Charles IX & qu'il fut de retour en France, il prenoît des mesures pour l'épouser; qu'elle sut empoisonnée; qu'à la nouvelle de sa mort, il tomba dans des saisissemens de douleur & dans un désespoir qui fit craindre qu'il ne voulût se tuer; qu'il fit peindre de petites têtes de mort sur les rubans & les éguillettes de ses habits; que depuis, pendant tout son regne, on remarqua qu'il mêloit toujours du noir aux autres couleurs qu'il portoit; que voilà peut-être la cause de la couleur noire qu'il choisit pour le grand manteau de l'Ordre du Saint-Esprit, & que ce qui peut encore aider à appuyer cette conjecture, c'est qu'il est très-certain que le jaune orangé étoit la couleur favorite de cette Princesse.

Les quatre grands Officiers ont le grand manteau & n'ont pas le collier. Les Commandeurs Ecclésiastiques n'ont ni le grand manteau ni le collier. Les Cardinaux doivent être en chape rouge. Les Prélats en soutane violette avec leur rochet, leur camail & un manteau violet où la croix de l'Ordre est brodée en argent sur le côté gauche. Après qu'ils ont fait le serment, Sa Majesté leur passe au cou, comme aux quatre grands Officiers, la croix de l'Ordre pendante à un ruban bleu céleste : certe croix, faite en croix de Malte, est d'or, émaillée de blanc sur les huit raies; il y a une sent de lys d'or à chacun des quatre angles, & une colombe au milien. les aîles: déployées. On n'appelle Novices, que ceux qui vont être reçus Chevaliers; & ce n'est qu'à eux que le Roi donne le collier. Il est dit dans le quatre-vingt-fixieme Statut, qu'il sera du poids de deux cent écus ou environ: la croix

de l'Ordre y est attachée & pend sur la poirrine. Quand les Chevaliers & les grands Officiers ne sont point en habits de cérémonie, ils portent la croix attachée au bour d'un large ruban bleu, passé en baudrier, & qui descend de l'épaule droite jusques sur le ssanc gauche. Les Commandeurs Ecclésiastiques portent toujours ce ruban autour du cou, & la croix sur la poirrine. Outre cette croix, les uns & les autres, sur leurs habits, manteaux de Ville & robes de chambre, en portent journellement une semblable à l'endroit du cœur, mais bien plus grande, brodée en argent.

Le grand Sceau de l'Ordre représente Henri III avec le grand manteau, le mantelet & le collier, assis sur un trône, la coutonne en tête, Le Chancelier, Philippe de Chiverni, est debout à sa droite, tenant le Livre des saints Evangiles. Le Grand-Trésorier est à sa gauche, aussi debout, faisant les sonctions du Secrétaire qui étoit absent, se lisant à Louis de Gonzague, Duc de Nevers, le serment que les Chevaliers sont à leur réception. Louis de Gonzague est à genoux devant Henri III, la main droite posée sur le Livre des Evangiles. Le S. Esprit, sous la sorme d'une co-lombe rayonnante, répandant des langues de seu,

remplit le haut du Sceau. On lit ces mots autour: Henri III de ce nom, par la grace de Dieu, Roi de France & de Pologne, Auteur & Souverain de POrdre des Chevaliers du Saint Esprit.

Tous les ans, dit ce Prince, articles 70, 72; \$1, \$7, la fête de l'Ordre se célébrera le premier de Janvier, dans l'Eglise des Augustins de notre bonne Ville de Paris, qui est le lieu que nous avons choist & destiné à cet effet; & si les affaires publiques de notre Royaume ne nous permettoient pas d'être en notredite Ville de Paris ledit jour, ladite fête se célébrera où nous serons, & dans la plus spacieuse Eglise que faire se pourra.... auquel jour lesdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers, nous accompagneront; & à l'Offerte de la Messe, nous offrirons autant d'écus \* d'or au soleil que nous aurons d'années, & lesdits Commandeurs chacun un écu sol, que nous avons dèsà-présent donnés & affectés à l'entretenement & nourriture des Religieux Novices desdits Augustins ..... & afin qu'il soit mémoire à jamais de l'élection que nous avons faite de ladite Eglise des Augustins de notre bonne Ville de Paris, pour y célébrer les fêtes dudit Ordre, nous avons ordonné

<sup>\*</sup> Cet écu d'or est évalué aujourd'hui à dix livres.

### 54 HISTOIRE DE L'ORDRE

& ordonnons auxdits Religieux & Couvent la somme de \* trois cens écus un tiers de rente annuelle, à la charge qu'ils diront, chaque jour de l'année, deux Messes, l'une haute, pour la prospérité & santé du Souverain, des Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, & l'autre basse pour les Trépassés..... En outre, tous les Cardinaux, Prélats & Commandeurs dudit Ordre, aumôneront, à leur réception, dix écus d'or \* sol au Couvent (1) desdits Augustins.

Henri IV, le 7 Décembre 1595, & le premier & 2 Janvier 1599; Louis XIII, le premier & 2 Janvier 1620; & Louis XIV, le premier & 2 Janvier 1662, célébrerent les cérémonies de l'Ordre du S. Esprit dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris; mais depuis ce temps-là ces cérémonies n'ont plus été faites dans cette Eglise; elles se sont ordinairement à présent dans la Chapelle de Versailles.

<sup>\*</sup> Evalué aujourd'hui à mille livres.

<sup>\*\*</sup> Au foleil.

<sup>(1)</sup> Chaque Commandeur Ecclésiastique, chaque Chevatier, ou grand Officier, doit faire faire son portrait & l'envoyer dans les salles de ce Couvent. On y voit les portraits de tous ceux qui ont été dans l'Ordre du S. Esprit, depuis son institution jusqu'à présent.

## CHAPITRE VI.

De la Marche & Préséance.

LA marche & préséance dans les cérémonies de l'Ordre du S. Esprit, s'observent de la façon suivante.

Les Chevaliers-Ducs ont la préséance sur les Chevaliers-Gentilshommes. Les Princes reconnus pour être issus de Maisons Souveraines, comme ceux de la Maison de Lorraine ont la préséance sur les Chevaliers-Ducs.

Les Maréchaux de France qui ne sont pas Ducs, ne marchent que parmi les Chevaliers-Gentilshommes; & même les Ducs & les Maréchaux de France Ducs, mais dont les Lettres de Duc n'ont point été enregistrées au Parlement, ne marchent que parmi les Chevaliers-Gentilshommes.

Les Chevaliers-Gentilshommes marchent entre eux selon la date de leur réception dans l'Ordre; au lieu que les Chevaliers-Ducs marchent entre eux suivant la date de l'enregistrement de leurs Lettres de Duc au Parlement. Un Duc qui n'est point Pair, mais dont les Lettres de Duc ont été enregistrées au Parlement avant celles d'un Duc-Pair, précede ce Duc Pair dans les cérémonies de l'Ordre; au lieu que les Ducs qui ne sont point Pairs n'ont point séance au Parlement.

Les Princes de la Maison de Lorraine se reglent sur la primogéniture, c'est-à-dire, que le Prince d'une branche cadette de cette Maison, quoique plus ancien Chevalier, cede le pas au Prince d'une branche aînée.

Depuis le Concordat fait en 1702, entre les Couronnes de France & d'Espagne, les Grands d'Espagne jouissent à la Cour de France des mêmes prérogatives que nos Ducs; & nos Ducs ont à la Cour de Madrid les mêmes prérogatives que les Grands d'Espagne. Ainsi un François, Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, qui a obtenu ou qui obtient la Grandesse en Espagne, & qui est autorisé par un Brever du Roi à jouir des honneurs & prérogatives qu'elle donne en France, prend son rang parmi les Chevaliers-Ducs, & marche selon la date de l'enregistrement de ses Lettres de Grandesse au Conseil de Castille. A l'égard des Espagnols & autres Etrangers, Grands d'Espagne, qui viennent en France & qui y sons

reçus Chevaliers du S. Esprit, ils prennent rang parmi les Chevaliers Ducs, du jour du Concordat, si leur Grandesse est antérieure; & du jour qu'ils l'ont obtenue, si elle est postérieure.

Il faut encore observer que les Chevaliers-Gentilshommes, les Chevaliers-Ducs & les Chevaliers, Princes de la Maison de Lorraine, ne marchent jamais que deux à deux; & que, si les Princes de la Maison de Lorraine se trouvent en nombre impair dans la cérémonie, la gauche est occupée par le plus ancien des Ducs; & de même, si les Chevaliers-Ducs se trouvent en nombre impair, le plus ancien des Chevaliers-Gentils-hommes remplit la gauche du dernier Duc.

Il n'y a que les fils de France, les Princes du Sang, & les Princes légitimés qui marchent seuls, c'est-à-dire, l'un après l'autre; ils ne se trouvent jamais en concurrence avec personne; au lieu qu'il peut y en avoir d'un Prince de la Maison de Lorraine avec un Duc, & d'un Duc avec un Chevalier-Gentilhomme. Les Fils de France & les Princes du Sang, marchent dans le rang de leur proximité à la Couronne.

Les Chevaliers-Gentilshommes ont quelquefois formé des oppositions à la préséance accordée aux Chevaliers-Ducs; & les uns & les autres ont aussi formé des oppositions à la préséance accordée aux Princes Lorrains & aurres Princes reconnus en France pour être issus de Maisons Souveraines; mais nos Rois ont toujours déclaré qu'ils vouloient qu'on continuât de se conformer à l'article LXXXII des Statuts, & ont seulement permis de faire des protestations.

# CHAPITRE VII.

Réception du Grand-Maître.

Les Statuts portent que le Roi ne sera reçu Grand-Maître de l'Ordre du S. Esprit, qu'après son Sacre. La cérémonie de la réception de Louis XV en cette qualité, se sit à Reims, le 27 Octobre 1722. Le grand Autel de la Cathédrale fut paré des ornemens de l'Ordre; ils sont de satin verd, semés de flammes brodées en or. Le trône sur lequel il devoit être assis pendant Vêpres & Complies, fut dressé sous un dais à la première place à droite en entrant dans le chœur, & fut aussi paré des ornemens de l'Ordre. On éleva près de l'autel, du côté de l'Evangile, un autre trône avec un pareil dais, & sous lequel Sa Majesté devoir

figner son serment & recevoir le manteau & le collier de l'Ordre. Ses armoiries furent mises aux deux dais, & celles de tous les Chevaliers au-dessus des stales qu'ils devoient occuper..... (1) Lorsque les Vêpres furent finies, les quatre grands Officiers de l'Ordre, revêtus du grand manteau, & précédés du Hérault & de l'Huissier, en habit de cérémonie, sortirent de leurs places, & s'étant avancés jusqu'aux marches du fanctuaire, commencèrent leurs révérences, & allèrent ensuite se placer sur l'estrade du trône, élevé dans le sanctuaire, près de l'autel, du côté de l'Evangile, le Chancelier à côté du trône à la droite, le Prevôt--Maître des cérémonies à côté du trône à la gauche, le Grand-Trésorier auprès du Chancelier, & le Sécretaire auprès du Prévôt-Maître des cérémonies, le Hérault & l'Huissier au bas de l'estrade. Les Chevaliers de l'Ordre, revêtus du grand manteau avec le collier par-dessus, descendirent de leurs stales, s'avancèrent deux à deux jusqu'aux marches du sanctuaire, y firent les révérences, entrèrent dans le sanctuaire & se placèrent aux avenues du trône, en observant que les plus éminens

<sup>(1)</sup> J'obmets toute la pompe & les cérémonies, qui n'ont point un rapport essentiel à l'Ordre,

en dignité en fussent les plus près. Le Roi descendit alors du trône placé au bas du chœur, & où il avoit entendu les Vêpres; il marcha à l'autel, précédé de deux Huissiers de la Chambre portant leurs masses, & suivi du Cardinal de Rohan, Grand-Aumônier de France, des Ducs de Villeroi & d'Harcourt, ses Capitaines des Gardes, du Duc de Charoft, son Gouverneur, & du Prince de Turenne, Grand-Chambellan. Sa Majesté étoir en habit de Novice & sans le cordon bleu; elle l'avoit toujours porté depuis l'instant de sa naissance; mais elle l'avoit quitté ce jour-là, étant (1) censé qu'elle ne commençoit à le recevoir qu'à cette cérémonie. Elle fit ses révérences au pied du sanctuaire, & monta ensuite au trône placé, comme j'ai dit, près de l'autel. Le Cardinal de Rohan, Grand-Aumônier de France, & par conséquent de l'Ordre, se plaça sur l'estrade entre le Chancelier & le Grand-Trésorier. L'Archevêque de Reims vint au trône; & s'étant assis dans un fauteuil qu'on apporta & qu'on plaça sur l'estrade vis-à-vis du Roi, il lui demanda s'il vouloit signer le (2) ser-

<sup>(1)</sup> C'est ce que j'expliquerai plus amplement dans un autre Chapitre.

<sup>(2) «</sup> Nous, Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France

ment de l'Ordre du S. Esprit qu'il avoir sait à son Sacre; ce que le Roi ayant agréé, le Secrétaire lui présenta un Registre où les Rois ses Prédécesseurs & les Chevaliers de l'Ordre, depuis son institution, ont tous signé leur serment & leur profession de Foi, & où Sa Majesté signa. Ensuite s'étant levée, & ayant ôté sa toque, & le Grand-Chambellan qui étoit derrière son sauteuil, lui ayant ôté son capot de Novice, elle se mit à genoux sur un carreau: l'Archevêque de Reims lui passa au cou le cordon bleu avec la croix; le Prévôt-Maître des cérémonies le revêtit du grand manteau; & l'Archevêque de Reims lui passa ensuite au cou le

<sup>» &</sup>amp; de Navarre, jucons & youons folemnallement en vos » mains, à Dieu le Créateur, de vivre & mourir en la » fainte Foi & Religion Catholique, Apostolique & Ros maine, comme à un bon Roi très-Chrétien appartient; » & plutôt mourir que d'y faissir : de maintenir à jamais » l'Ordre du S. Esprit; sans jamais le laisser décheont; » amoindrir ni diminuer, tant qu'il sera en notre pouvoir « » d'abserver les Statuts & Ordonnances dudit Ordre, en tièrement, selon leur forme & teneur, & les saire exactement observer par ceux qui sont & seront ci-après requi audit Ordre, & par exprès ne contrevenir jamais; » ni dispenser ou essayer de changer ou immuer les Statuts » irrévocables d'icelui. »

collier, & lui présenta le Livre de Prières de l'Ordre, avec un Dixain ou Chapelet composé de dix grains. Ces cérémonies étant achevées, le Roi s'assir sur son trône, se couvrir, & les Chevaliers, les Cardinaux, les Présats & les quatre grands Officiers de l'Ordre, allèrent tous lui baiser la main.

L'article LXXXVIII des Statuts porte, que tous ceux dudit Ordre diront chaque jour un Chapelet d'un dixain, qu'ils porteront ordinairement sur eux, & les Heures du S. Esprit, avec les Hymnes & Oraisons qui seront dedans un Livre qu'on leur donnera à leur reception, ou bien les sept Psaumes Pénitentiaux, avec les Oraisons qui seront aussi dans ledit Livre, & que, s'ils y manquent, ils seront obligés, à chaque sois, de donner une aumône aux pauvres.

L'article V des Statuts de l'Ordre du S. Esprit de Naples, prescrivoit aux Chevaliers de jeuner tous les Jeudis ou de donner à manger à trois pauvres, tant qu'ils passent être substantés pour toute la journée. Dans l'Ordre du Croissant, institué par René d'Anjou, en 1448, si un Chevalier manquoit de dire le matin les Heures de Notre-Dame, il ne devoit ni diner, ni se mettre à table ce jour-là, ni le lendemain.

Les Statuts de l'Ordre de l'Étoile, de (1) S. Michel, de la Toison d'Or, du S. Esprit & de presque tous les Ordres de Chevalerie, portent qu'on mettra les armoiries de chaque Chevalier au-dessus du siège qu'il doit occuper. Cet usage tire son origine de ce qui se pratiquoit aux tournois: dans les Villes, ou autres endroits où ils se faisoient, on étaloit dans le cloître d'un Monastère voisin, ou autour de la place publique, les écus armoiriés de tous les Chevaliers qui devoient entrer en lice. On lit aussi dans les anciens Romanciers, que les Chevaliers qui alloient chercher les aventures, s'arrêtoient au bout d'un pont, ou à l'entrée du chemin, dans quelque forêt, & y sulpendoient leurs écus à quelque arbre ou colonne, pour signifier qu'ils étoient toujours prêts à combattre pour l'honneur de leur Nation.

<sup>(1)</sup> François II, les 28, 29 & 30 Septembre 1560, cel lébra les cérémonies de l'Ordre de S. Michel dans le Monaftère de S. Louis de Poissy; on voit encore au-dessis des ses du chœur de cette Eglise, les armoiries de ceux adiétoient pour lors Chevaliers de cet Ordre.

### CHAPITRE VIII.

Réception de Commandeurs & Chevaliers de l'Ordre : du S. Esprit, faite à Versailles le Samedi : 3 Juin 1724.

Les fêtes & cérémonies de l'Ordre du S. Esprir se célebrent ordinairement le premier & 2 de Janvier, le 2 de Février, & le jour de la Pentecôte. Quelques jours avant chacune de ces sêtes, l'Huissier, en conséquence des ordres du Roi, qui lui sont donnés par le Prevôt-Maître des cérémonies, avertit tous les Chevaliers, les Cardinaux & Prélats-Commandeurs, & les quatre Grands Ossiciers, qui sont à Paris ou à la Cour, de se trouver auprès de Sa Majesté pour l'accompagner à la procession & cérémonie, & entrer au Chapitre, si elle juge à propos d'en tenir un. Ceux qui ne peuvent s'y trouver doivent en informer le Prevôt-Maître des cérémonies, & lui marquer les raisons qui les en empêchent.

Le Roi, lorsqu'il tient Chapitre pour les affaires de l'Ordre, est au haut bout de la table, ayant à sa droite & à sa gauche les Princes du Sang, chacun chacun selon son rang; les Cardinaux, Prélats & Chevaliers sont aux deux côtés de la table, sans observer de rang entr'eux, & comme ils se trouvent; les quatre Grands Officiers sont à l'autre bout, vis-à-vis de Sa Majesté; le Hérault est derrière le Prévôt Maître des cérémonies; l'Huissier du Cabinet en remet la clef à l'Huissier de l'Ordre, qui s'empare de la porte en dedans & la garde, après avoir fait sortir toutes les personnes qui ne sont pas de l'Ordre.

Si Sa Majesté tient Chapitre pour une nouvelle Promotion de Chevaliers, ou de Cardinaux, on de Prélats-Commandeurs, Elle dit, ou fair dire par le Chancelier, qu'Elle a fait faire une liste de œux qu'Elle a intention de nommer, & qu'on va la lire au Chapitre pour avoir son avis. Le Secrétaire, après l'avoir lue, & que chacun y a applaudi par une inclination respectueuse, la fait signer au Roi & la contresigne; ensuite le Prévôt-Maître des cérémonies, à qui Sa Majesté remet cette liste, sort du cabinet, précédé du Hézault, fait ouvrir les portes de l'antichambre, & fair faire par le Hérault, à haute voix, la lecture & proclamation de cette nouvelle Promotion. Ceux qui y sont compris doivent faire leur preuve de Noblesse & de Catholicité dans la forme prescrite par les

Statuts; & ordinairement à la prochaine fête de l'Ordre, le Roi tient Chapitre pour l'admission de leurs preuves; & lorsqu'elles sont admises. Sa Majefté ordonne au Prévôt-Maître de les faire entrer, & les reçoit Chevaliers de S. Michel.

M. le Comte de Clermont, Prince du Sang, qui attendoit à la porte du cabinet en dehors, en habit de Novice, étant entré & s'étant mis à genoux devant Sa Majele, Elle le fit Chevalier de S. Michel en la maniere accoutumée, lui donnant l'accolade, après l'avoir frappé de son épée sur l'une & l'autre épaule, en prononçant ces paroles: De par S. Georges & S. Michel, je vous fais Chevalier. Ensuite on fit entrer les autres Novices; & après qu'ils eurent aussi été reçus Chevaliers de S. Michel de la même maniere, on se mit en marche pour aller à la Chapelle.

Les Tambours, les Trompettes & les Fiffres des Écuries du Roi.

Les six Héraults d'armes dans leurs habits de cé-Témonies.

L'Huissier de l'Ordre, portant la masse, & revêtu de son habit de cérémonie de l'Ordre, c'est-àdire, d'un grand manteau de satin noir, avec le mantelet verd-naissant, l'un & l'autre bordés d'une frange d'or, & semés en plein de flammes brodées en or.

Le Hérault, vêtu de même.

Le Prévôt-Maître des cérémonies, ayant à sa droite, le Grand-Trésorier, & à sa gauche, le Secrétaire.

Le Chancelier, seul.

Ces quatre Grands Officiers revêtus de leurs grands manteaux de velours noir, avec le mantelet d'étoffe d'argent verd-naissant, l'un & l'autre brodés tout autour d'une broderie en or, & semés en plein de flammes brodées en or.

Les Novices, en pourpoint & trousses d'étoffe d'argent, enrichis de dentelles d'argent, marchant deux à deux: quand le nombre des Novices ou des Chevalier est impair, il'en marche trois à la tête:

Le Marquis de Simiane, le Marquis de Castries, le Marquis de Clermont-Galerande.

Le Vicomte de Tavannes, Le Marquis de Clermont-Tonnerre.

Le Marquis de Coëtlogon, Le Marquis de Maillebois.

Le Comte de la Marck, Le Marquis de Verac.

Le Comte de Beauveau, Le Prince d'Isenghien.

#### HISTOIRE DE L'ORDRE

Le Marquis de Fimarcon,

Le Marquis de Senneterre.

Le Marquis de Brancas,

Le Marquis de Silly.

Le Marquis de Coigny,

Le Comte de Canillac.

Le Comte d'Aubeterre,

Le Vicomte de Beaune.

Le Comre d'Estaing,

Le Marquis de Lassay.

Le Marquis d'Hautefort,

Le Comte d'Artagnan.

Le Marquis de Prie,

Le Marquis de Nesle.

Le Marquis de Fervaques,

Le Comte du Luc.

Le Marquis de Livry,

Le Comte de Gacé.

Le Maréchal de Montesquiou,

Le Maréchal de Souvré.

Le Duc de Tallard,

Le Maréchal de Besons.

Le Duc d'Antin,

Le Duc de Chaulnes.

Le Duc de Charost,

Le Maréchal de Barvick.

Le Duc de Tresmes,

Le Duc de Noailles.

Le Duc de Mortemart,

Le Duc de S. Aignan.

Le Duc de Luxembourg,

Le Duc de Villeroi.

Le Duc de Villars-Brancas:

Le Duc de la Rochefoucault.

Le Duc d'Ufez

Le Duc de Sully.

Le Prince Charles de Lorraine;

Le Prince de Pons.

Le Comte de Clermont, Prince du Sang, seul,

Tous ces Novices avoient le bouquet de plumes blanches à la toque; comme les Chevaliers & les Grands Officiers,

Après eux, marchoient les Chevaliers, deux à deux, revêtus du grand manteau & du collier.

Le Maréchal d'Huxelles, Le Marquis de Goësbriant.

Le Maréchal Duc de Tallard, Le Comte de Matignon.

Le Maréchal Duc d'Estrées, Le Maréchal Duc de Villars.

Le Comte de Toulouse, feul.

Le Prince de Conti, seul.

Le Comte de Charolois, seul.

Le Duc de Bourbon, seul.

Le Duc d'Orléans, seul.

Le ROI, revêtu du grand habit de l'Ordre, précédé de deux Huissiers de la Chambre, en manteau & pourpoint de satin blanc, portant leurs masses. Derriere Sa Majesté, le Cardinal de Gesvres en chappe rouge de Cardinal: les Archevêques de Lyon, d'Aix & de Narbonne, en rochet & en camail: ce Cardinal & ces trois Archevêques alloient être reçus Commandeurs.

On arriva dans cet ordre à la Chapelle, au bas de laquelle on avoit élevé, sous un dais, entre les deux premiers pilliers, le trône où le Roi devoit être assis pendant les Vêpres & les Complies. Il y avoit à droîte & à gauche de ce trône, des plians sans dos pour les Princes du Sang & les Princes légitimés; & l'on avoit mis pour les Chevaliers, depuis ce trône jusqu'aux marches du sanctuaire, une longue \* forme à droite, & une pareille longue forme à gauche, & devant chacune de ces deux formes, une (1) banquette pour les Novices. Le tabourer du Chancelier étoit devant ce trône, à la distance convenable; celui du Prévôt-Maître des cérémonies, plus en avant & entre celui du Grand-Trésorier, à sa droite, & celui du Secrétaire, à sa gauche; le tabouret du Hérault plus en avant, & celui de l'Huissier presque au milieu de la Chapelle. On avoir élevé dans le sanctuaire, près de l'autel, du côté de l'Evangile, un autre trône où le Roi devoit recevoir les Commandeurs Ecclésiastiques & les Chevaliers. Les Commandeurs Ecclésiastiques étoient sur une forme placée dans le sanctuaire du côté de l'Epître.

<sup>\*</sup> Banc rembouré, fans dos.

<sup>(1)</sup> Si la cérémonie se faisoit dans le chœur d'une Eglise, les Chevaliers seroient dans les hautes stales, & les Novices dans les basses; ces banquettes représentent les basses stales. Il n'y a ni hautes ni basses stales dans la Chapelle de Versailles.

#### 71 HISTOIRE DE L'ORDRE

Pendant les Vêpres, le Roi, les Princes, les Prélars Commandeurs, les Chevaliers & les Grands Officiers se couvrirent; lorsqu'elles furent finies. le Roi alla se placer sur le trône dressé dans le sanctuaire. Je n'entrerai point dans le détail & le long cérémonial des révérences; je dirai feulement qu'on les fait comme on les faisoit anciennement, & à-peu-près comme les femmes, en joignant les jambes, pliant les genoux, & se televant sur ses jarrets : que le Comte de Clermont, entre ses deux Parreins, le Duc d'Otléans & le Duc de Bourbon, & précédé du Prevôt-Maître des cérémonies, du Hérault & de l'Huissier, s'avança au trône, se mit à genoux \* sur un carreau, & lut le Serment de l'Ordre, qui lui fut presenté par le (1) Secrétaire, tandis que le Chancelier tenoit ouvert, sur les genoux du Roi, le Livre des Evangiles; qu'ensuite l'Huissier lui ayant ôté son capot de Novice, & le Grand-Trésorier ayant présenté au Roi le cordon bleu au bas duquel pendoir

<sup>\*</sup> Les Parreins restent debout.

<sup>(1)</sup> Les quatre Grands Officiers sont sur l'estrade du trône, le Chancelier à la droite, le Prévôt-Maître des cérémonies à la grache, le Grand-Trésorier auprès du Chancelier, & Le Chancelier à du Prévôt-Maître des cérémonies; le libraire de l'estrade.

la croix de l'Ordre, Sa Majesté le lui passa au cou, & que le Prévôt-Maître des cérémonies le revêtit du grand manteau, le Roi prononçant ces paroles: L'Ordre vous revêt du manteau de son aimable Compagnie & union fraternelle, à l'exaltation de notre Foi & Religion Catholique, au nom du Père, & du Fils & du S. Esprit. Le Grand - Trésorier ayant ensuite présenté le collier à Sa Majesté, Elle le passa au cou du Comte de Clermont sur le grand manteau, en lui disant: Recevez de notre main le collier de notre Ordre du benoît S. Esprit, auquel Nous, comme souverain Grand-Maître, vous recevons; & ayez en perpétuelle souvenance la mort & Passion de Notre-Seigneur & Rédempteur Jésus-Christ, en signe de quoi nous vous ordonnons de porter à jamais cousue sur vos habits extérieurs, la croix d'icelui, & la croix d'or au cou, avec un ruban de couleur bleu-céleste; & Dieu vous fasse la grace de ne contrevenir jamais aux vœux & sermens que vous venez de faire, lesquels ayez perpétuellement en votre cœur, étant certain que si vous y contrevenez en aucune manière, vous serez privé de cette Compagnie, & encourrez les peines portées par les Statuts de l'Ordre: au nom du Père, du Fils & du S. Esprit.

Le Comte de Clermont répondit : Sire,

#### 74 HISTOIRE DE L'ORDRE

Dieu m'en donne la grâce, & plutôt la mort que jamais y faillir; remerciant très-humblement V. otre Majesté de l'honneur & bien qu'il vous a plu me faire. En achevant ces mots, le Comte de Clermont baisa la main du Roi. & s'étant relevé, alla auprès de l'autel signer le serment qu'il avoit prêté, dont voici les termes: « Je jure & voue à » Dieu, en face de son Eglise, & vous promets. » Sire, sur ma foi & honneur, que je vivrai & » mourrai en la Foi & Religion Catholique, sans » jamais m'en départir, ni de l'union de notre » Mère Sainte Eglise, Apostolique & Romaine; » que je vous porterai entière & parfaite obéis-" fance, fans jamais y manquer, comme un bon » & loyal Sujet doit faire; que je garderai, dé-» fendrai & soutiendrai de tout mon pouvoir, » l'honneur, les querelles & droits de Votre Ma-» jesté Royale envers tous & contre tous; qu'en » tems de guerre, je me rendrai à votre suite dans » l'équipage tel qu'il appartient à une personne » de ma qualité; & en tems de paix, quand il se » présentera quelque occasion d'importance, tou-» tes & quantes fois qu'il vous plaira me man-» der pour vous servir contre quelque personne » qui puisse vivre & mourir, sans nul excepter, » & ce jusqu'à la mort; qu'en telles occasions je

" n'abandonnerai jamais votre personne, ou le " lieu où vous m'aurez ordonné de servir, sans » votre exprès congé & commandement signé de votre propre main, ou de celui auprès duquel » vous m'aurez ordonné d'être, sinon quand je lui » aurai fait apparoir d'une juste & légitime occa-» sion; que je ne sortirai jamais de votre Royaume, » spécialement pour aller au service d'un Prince » Etranger, sans votre commandement, & ne » prendrai pension, gages ou état d'autre Roi, » Prince, Potentat & Seigneur que ce soit, ni ne » m'obligerai au service d'autre personne vivante » que de Votre Majesté seule, sans votre expresse » permission; que je vous revélerai fidèlement tout » ce que je saurai ci-après importer à votre ser-» vice, à l'état & conservation du présent Ordre » du S. Esprit, duquel il vous plaît m'honorer, » & ne consentirai ni ne permettrai jamais, au-» tant qu'il sera en moi, qu'il soit rien innové ou » attenté contre le service de Dieu, ni contre » votre autorité royale & au préjudice dudit Or-» dre, lequel je mettrai peine d'entretenir & aug-» menter de tout mon pouvoir; que je garderai » & observerai très-religieusement tous les Statuts » & Ordonnances d'icelui; que je porterai à jamais » la croix cousue & celle d'or au cou, comme il

- m'est ordonné par lesdits Statuts, & que je me
- » trouverai à toutes les Assemblées des Chapitres
- p généraux, toutes les fois qu'il vous plaira me
- le commander, ou que je vous ferai présenter
- mes excuses, lesquelles je ne tiendrai pour
- » bonnes, qu'autant qu'elles seront approuvées &
- » autorifées de Votre Majesté, avec l'avis de la
- » plus grande partie des Commandeurs qui se-
- » ront près d'Elle, signé de votre main, & scellé
- » du scel de l'Ordre, dont je serai tenu de retirer
- » acte».

Le Comte de Clermont signa aussi la Profession de Foi que tous les Chevaliers ont signée depuis l'institution de l'Ordre, & ayant ensuite fait, & ses deux Parreins, une profonde révérence au Roi, il alla prendre sa place parmi les Princes du Sang Chevaliers.

Les mêmes cérémonies furent observées à la réception des autres Novices.

La \* réception du Cardinal de Gesvres & des Archevêques de Lyon, d'Aix & de Narbonne, se sit avant Vêpres. Ils s'avancèrent au trône, précédés par le Prévôt-Maître des cérémonies, le Hérault

<sup>\*</sup> Réception de Commandeurs Ecclésiastiques.

Se l'Huissier; se s'étant mis à genoux sur des capreaux aux pieds du Roi, se ayant tous les quarie la main droite posée sur le Livre des Evangiles que le Chancelier tenoit ouvert sur les genoux de Sa Majesté, le Cardinal de Gesvres lut (1) le Serment qui lui set présenté par le Secrétaire: le Roi lui passa au cou le cordon ou pendoit la croix

<sup>(1) «</sup> Je jure \* Dieu, & vous promets, Sire, que je y vous serai loyal & fidèle toute ma vie, vous reconnoi-» trai, honorerai & fervirai comme Souverain de l'Ordre » des Commandeurs du S. Esprit, duquel il vous plait pré-» sontement m'honorer; que je garderai & observerai les > Loix, Statuts & Ordonnances dudit Ordre, fans en rien y contrevenir; que j'en porterai les marques & en dirai » tous les jours le service, autant qu'un homme Eccléfial-» tique de ma qualité peut & doit faire ; que je comparoi-» trai personnellement aux jours de solemaités, s'il n'y a » empêchement légitime qui m'en empêche, & dont je odonnessi avis à Votre Majesté; que ne je révelorai jamais rhose qui soit traitée ni conclue aux Chapitres d'icelui; que » je ferai, conseillerai & procurerai tout ce qui me semblera en ma conscience appartenit à la manuteution, grandeur > & augmentation dudit Ordre; que je prierai toujours → Dieu pour le falut, tant de Votre Majesté que des Commandeurs & Suppôts d'icelui, vivans & trépaffés. Ainfa me soit Dien en aide, & ses Saints Evangiles. .

Serment des Commandeurs Ecclésiastiques.

de l'Ordre. Le Prévôt-Maître des cérémonies revêtit les trois Archevêques du manteau violet que les Commandeurs Ecclésiastiques doivent porter aux jours de cérémonies, & où est cousue la croix brodée en argent; ils baisèrent tous les quatre sa main du Roi, se relevèrent, allèrent signer leur serment & leur profession de soi, & retournèrent se placer sur la sorme \* destinée pour les Commandeurs Ecclésiastiques, & placée dans le sanctuaire du côté de l'Epître.

Cette promotion du 3 Juin 1724 fut \*\* nombreuse, attendu que le Roi, par les Statuts, n'étant reçu Grand-Maître qu'après son Sacre, il n'y avoit point eu d'Assemblées de l'Ordre, & par conséquent de Promotions pendant sa minorité, comme il n'y en avoit point eu pendant les minorités précédentes.

Observons que Henri IV, à son avénement à la Couronne, étant Calviniste, & ne pouvant pas être Grand-Maître, il y eut cependant des assemblées & solemnités de l'Ordre du S. Esprit en 1591 & 1592: ce Prince ordonna qu'elles se sis-

<sup>\*</sup> Banc fans dos.

<sup>\*\*</sup> Cinquante Chevaliers, & quatre Commandeurs Eccléfastiques.

fent, comme tout Souverain peut ordonner & permettre dans son Royaume toutes les assemblées qu'il juge nécessaires & convenables.

#### CHAPITRE IX.

Proclamation, Parreins.

JAI dit qu'à chaque nouvelle Promotion, le Prévôt-Maître des cérémonies sort du cabinet du Roi, traverse la chambre, & fait proclamer, par le Hérault, à la porte de l'antichambre, les Chevaliers qui viennent d'être nommés: c'est une suite de ce qui se pratiquoit dans l'ancienne Chevalerie. Les Héraults conduisoient le nouveau Chevalier sur la place publique, l'annonçoient au Peuple & le proclamoient au bruit des fansares.

Lorsque Charles VI, en 1387, fit Chevaliers ses deux cousins germains, Louis d'Anjou, Roi de Naples, & Charles d'Anjou, Prince de Tarente, ils furent conduits, dit la Chronique de S. Denis, par des Parreins: Louis d'Anjou, par le Duc de Bourgogne & le \* Duc de Touraine:

<sup>\*</sup> Frère de Charles VI.

Charles d'Anjou, par le Duc de Bourbon & par Messire Pierre de Navarre.

Les Novices, Princes du Sang, à leur réception dans l'Ordre du Saint-Esprit, ont pour Parreins les deux (1) fils de France, ou Princes du Sang, les plus proches de la Couronne. Les Novices Ducs, ont pour Parreins les deux Ducs derniers reçus. Les Novices qui ne sont pour Ducs, ont pour Parreins les deux plus anciens Chevaliers Gentilshommes.

Les Cardinaux & les Prélats, à leur réception, ne sont point aujourd'hui assistés de Parreins: ils en avoient sous les regnes de Henri III & de Henri IV. Aussi-tôt que Sa Majesté sut assisse, dit Cayet, Chronique novennaire, L. 7, pag. 478, M. de Rhodès, Maître des cérémonies, précédé du Hérault & de l'Huissier, alla avertir, par les révérences ordinaires, le Cardinal de Gondi & l'Evêque de Langres, Commandeurs de l'Ordre du Saint-

<sup>(1)</sup> M. le Duc d'Orléans & M. le Duc de Chartres furent Parreins de M. le Dauphin à fa réception, le 13 Mai 1742. M. le Dauphin & le Comte de Clermont le furent de M. le Prince de Condé à fa réception, le 2 Février 1752; M. le Comte de Clermont, par l'absence des Princes plus proches que lui de la Couronne.

Esprit, d'aller prendre les Evêques de Nantes & de Maillezais, Prélats nommés pour entrer audie Ordre, lesquels ils amenèrent au Roi, &c.

### CHAPITRE X.

Réception du Dauphin & des Fils de France.

L's que le Dauphin, ou un Fils de France est né & ondoyé, le Roi lui passe au cou le cordon bleu avec la croix, ou le lui envoie par le Grand-Tresorier. Henri IV le passa lui-même au cou de ses deux Fils, Louis XIII & Gaston d'Orléans. Louis XIII le passa de même au cou de fes deux Fils, Louis XIV & Philippe d'Orléans. Louis XIV. à la naissance de Monseigneur, le premier Novembre 1661, le lui envoya, & l'a toujours envoyé, & ne l'a jamais donné lui-même à aucun des Fils & Petits-Fils de France. Louis XV l'envoya à M. le Dauphin, né le 4 Septembre 1729. M. de Machault, Grand-Trésorier, à la naissance de M. le Duc de Bourgogne, le 13 Septembre 1751, le lui passa au cou, en présence de Sa Tome VI.

#### 82 HISTOIRE DE L'ORDRE

Majesté, dans l'appartement de Madame la Dauphine.

Le Dauphin & les Fils de France, quoiqu'ils aient le cordon bleu dès qu'ils font nés, ne font nombre parmi les Chevaliers, qu'après leur réception, dont la cérémonie ne se fait, comme je l'ai déja dit, qu'après leur première Communion.

La façon dont ils sont reçus n'est pas dissérente de celles des autres Chevaliers; ils sont astreints aux mêmes formalités; l'Archevêque reçoit une Commission pour faire l'information de leurs vie & mœurs; ils sont leur profession de Foi devant le Grand-Aumônier: à l'égard des preuves de Noblesse, le Lecteur présume bien qu'ils en sont dispensés. Ils ont l'habit de Novice, sans le cordon bleu: car, quoique jusqu'alors ils l'aient porté, il est censé qu'ils ne le reçoivent qu'après avoir prêté le serment; & voilà peut-être pourquoi Louis XIV & Louis XV n'ont point voulu le leur passer eux-mêmes au cou, à leur naissance.

Le Roi leur donne l'accolade & les reçoit Chevaliers de Saint-Michel dans son cabinet, & ensuite, dans l'Eglise, Chevaliers du Saint-Esprit.

## CHÁPITRE XI.

Réception des quatre Grands Officiers-Commandeurs.

LE Chancelier. le Prévôt-Maître des cérémonies, le Grand-Trésorier & le Secrétaire doivent être reçus, conformément aux Statuts, à l'Eglise, le jour d'une fête de l'Ordre, & avec les mêmes cérémonies & formalités que les Chevaliers, excepté qu'ils n'ont point de Parreins, & que le Roi ne leur donne ni l'accolade ni le collier. Il arrive ordinairement, qu'attendu la nécessité des fonctions de leurs charges, dès qu'il y en a une vacante, Sa Majesté y pourvoit sans attendre le jour d'une fête de l'Ordre, & reçoit le nouvel Officier dans son cabinet, les trois autres Grands Officiers, le Hérault & l'Huissier présens, & y faisant leurs fonctions comme si la réception se faisois à l'Eglise. Il se met à genoux sur un carreau aux pieds du Roi assis dans un fauteil; il prête le serment, la main droite posée sur le Livre des Evangiles; le Roi lui passe au cou le cordon bleu où pend la croix, & le revêt du grand manteau: il remercie Sa Majelté, lui

## HISTOIRE DE L'ORDRE

baise la main, & va signer son serment sur la table du cabinet.

Les quatre Grands Officiers jouissent des mêmes privileges, honneurs, prérogatives & exemptions que les Chevaliers. Le Chancelier & le Prévôt-Maître des cérémonies sont obligés de faire les mêmes preuves de Noblesse: les Statuts n'en exigent pas du Grand-Trésorier, du Secrétaire, ni du Grand-Aumônier.

Le Prévôt-Maître des cérémonies prête le serment l'épée au côté, prérogative attachée à sa charge.

Le Chancelier est distingué des trois autres Grands Officiers par le collier qu'il porte en broderie sur son manteau.



# CHAPITRE XII.

## Des Preuves de Noblesse.

QUELQUES Ecrivains disent que nos Rois ont quelquesois nommé pour être Chevaliers du Saint-Esprit, des Personnes qu'ils dispensoienten même tems de faire leurs preuves de Noblesse, ou à qui ils accordoient cent ans pour les faire : rien n'est plus faux; & la nomination du Maréchal Fabert, l'unique exemple que citent ces Ecrivains, prouve le contraire de ce qu'ils avancent.

Le père de Fabert, Maire Echevin de la Ville de Metz, & fils d'un Libraire de Nancy, avoit été annobli par Henri IV. Fabert, par ses services & ses actions, mérita d'être & sut élevé à la dignité de Maréchal de France en 1658. Trois ans après, Louis XIV lui écrivit qu'il ne l'oublieroit pas dans la Promotion qu'il alloit faire des Chevaliers de ses Ordres. Le Maréchal Fabert montra cette lettre à M. de Termes, son intime ami, & lui dit qu'un Gentilhomme d'une très-ancienne noblesse, mais pauvre, & qui s'appelloit Fabert comme lui, avoit voulu plusieurs sois lui persuader qu'ils étoient

de la même famille; mais que, comme il étoit très-certain que c'étoit une pure flatterie de la part de ce Gentilhomme, il avoit toujours refusé les titres qu'il lui avoit offerts. Or, ajouta t-il, je ne veux pas qu'aujourd'hui mon manteau soit honoré par une croix, & que mon ame soit deshonorée par une impossure: je vais écrire au Roi.

#### LETTRE du Maréchal FABERT au Roi.

#### « SIRE,

» Agréez que je renonce à la grace que Vo-» tre Majesté veut me faire en me nommant pour » être Chevalier de ses Ordres; un obstacle insur-" montable s'y oppose. On ne peut qu'avec beau-» coup de peine refuser un honneur présenté par » son Roi; mais, Sire, pour recevoir celui-là, il » faudroit que je mentisse à Votre Majesté; la se seule pensée m'en fait horreur, Si l'on pouvoit, » par quelque service, suppléer à cet obstacle, " j'entreprendrois tout ce qui se peut faire; » & mes efforts feroient voir combien j'estime u l'honneur qui m'est offert, & combien la vie » m'est peu considérable, en comparaison de me n rendre digne des graces dont il plaît à Votre » Majesté de m'honorer. » Je suis, &c.

A Sedan, le 11 Décembre 1661.

#### RÉPONSE DU ROL

#### » Mon Cousin,

» Je ne sçaurois vous dire avec quelle estime » pour vous j'ai lu, par votre Lettre du 11 de » ce mois, l'exclusion que vous vous donnez vous » même pour le Cordon bleu, dont j'avois résolu » de vous honorer. Ce rare exemple de probité » me paroît si admirable, que je le regarde com-» me un ornement de mon regne; mais j'ai un » extrême regret de voir qu'un homme qui, par » sa valeur & sa sidélité, est parvenu si digne-» ment aux premieres Charges de ma Couronne, » se prive lui-même de cette nouvelle marque » d'honneur, par un obstacle qui me lie les mains » Ne pouvant faire davantage pour rendre justice » à votre vertu, je vous assurerai du moins par » ces lignes, que jamais il n'y auroit eu de dis-» pense accordée avec plus de joie que celle que » je vous enverrois de mon propre mouvement » si je le pouvois sans renverser le fondement de » mon Ordre. Ceux à qui je vais en donner le » collier, ne sçauroient jamais en recevoir plus » de lustre dans le mondé, que vous en acquérez » par le refus que vous en faites par un motif

#### 88 HISTOIRE DE L'ORDRE

" si vertueux. Je prie Dieu qu'il vous ait, mon

" Cousin, en sa sainte & digne garde. "

A Paris, le 29 Décembre 1661.

LOUIS.

Dans les tournois, long-temps avant l'institution des Ordres particuliers de Chevalerie, les Héraults alloient autour des lices, & crioient que quiconque (1) avoit été récemment annobli, & ne pouvoit pas prouver sa noblesse d'extraction par titres de quatre degrés au moins, eût à se retirer, & à ne pas se présenter pour combattre. On n'admettoit point aussi dans les tournois ceux qui s'étoient rabaissés par mariage, en épousant des Roturieres.

<sup>(1)</sup> Quisquis es recentioris nota Nobilis, & non talis es ut à stirpe nobilitatem tuam & originem quatuor saltem generis austorum proximorum gentilitiis insignibus probare possis, his quoque ludis abesto.



#### CHAPITRE XIII.

Admission des Rois, Princes Souverains, & Seigneurs Etrangers dans l'Ordre du S. Esprit.

TENRI III, par l'article XXXVII des Statuts, avoit exclu de l'Ordre du S. Esprit tous les Etrangers, à moins qu'ils ne sussent tous ceux de les propres Sujets qui seroient déjà de quelque autre Ordre, excepté de celui de S. Michel. Exceptons aussi de ladite exclusion, avoit-il ajouté, les Cardinaux, Archevêques & Evêques, & pareillement nos Sujets, lesquels par permission de Nous, ou des Rois nos Prédécesseurs, auroient été ou seront ci-après reçus ès Ordres de la Toison & de la Jarretiere, en considération de la proximité, bonne paix & amitié qui est entre Nous & les Chess & Souverains des dits Ordres.

Henri IV, par une Déclaration du dernier de Décembre 1607, dérogea à cette exclusion des Etrangers. Ordonnons, dit-il, que les Rois, Princes Souverains & Seigneurs Etrangers non

Regnicoles, étant de la qualité (1) prescrite par les Statuts pour nos Sujets, pourront dorénavant, tant par Nous que par nos Successeurs, être admis, reçus & associés dans notre Ordre du S. Esprit, comme les autres Princes, Seigneurs & Chevaliers d'icelui, Regnicoles & Sujets de notre Couronne.....

Il prescrivit en même temps, que, si c'étoit un Roi ou un Prince Souverain qu'on nommât pour entrer dans l'Ordre, le collier lui séroit porté par un Chevalier de l'Ordre commis à cet esset, & que ce Roi ou Prince Souverain, seroit tenu de faire faire son remercîment dans l'année de sa réception, par une personne envoyée exprès; mais que cet Etranger, s'il n'étoit pas Prince Souverain, viendroit lui-même dans l'année de sa nomination, recevoir le collier & l'habit de l'Ordre, & prêter le (2) serment, à moins qu'il n'en sût dispensé, auquel cas un Chevalier de 'Ordre seroit commis pour aller lui donner ledit collier, recevoir & prendre son serment, & en retirer la cédule signée de sa main & cachetée du

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine.

<sup>(2)</sup> Voyez plus haut, ce que j'ai dit sur ce serment.

sceau de ses armes. L'usage ordinaire est, que les preuves de catholicité & de noblesse d'un Seigneur Etranger nommé pour entrer dans l'Ordre, ayant été admises, il fait supplier Sa Majesté qu'en attendant qu'il puisse venir pour se faire recevoir, il lui soit permis de porter les marques de l'Ordre, c'est-à-dire, le cordon bleu où pend la croix, & la croix en broderie cousue sur l'habit; ce que le Roi lui accorde; & c'est ce qu'on appelle être Chevalier admis & non reçu.

Chez les anciens Peuples Septentrionaux & chez les Lombards, on ne jouissoit d'une pleine & entiere considération, qu'en montrant des marques de l'estime d'un Prince ennemi ou Etranger: l'adoption par les armes étoit alors la preuve d'estime en usage. Alboin, sils d'Aubouin, Roi des Lombards, avoit beaucoup contribué par sa valeur au gain d'une bataille contre les Gépides; il avoit tué de sa main Turismode, sils de Turisende leur Roi. Le soir, les Seigneurs Lombards, voyant qu'il se tenoit debout pendant le banquet royal, supplierent Aubouin de lui permettre de se mettre à table. Ne sçavez-vous pas, leur répondit-il, que (1) la coutume parmi nous ne per-

<sup>(1)</sup> Scicis non effe apud nos consuetudinem ut Regis Fi-

met point au fils même du Roi, de manger avec son pere, jusqu'à ce que quelque Prince Etranger l'ait adopté par les armes? Alboin part le lendemain avec une suite peu nombreuse, va trouver le Roi des Gépides, & lui expose le sujet de son voyage. Ce Pere infortuné fait taire la nature en faveur d'un usage qu'on regardoit comme sacré; il reçoit le Prince Lombard avec bonté; &, quorque la vue d'un Guerrier teint du sang de son fils lui arrache des soupirs, il l'admet à sa table, après l'avoir adopté en lui donnant l'armure qui avoit appartenu à ce cher sils, & qu'il arrose de ses larmes.

## CHAPITRE XIV.

Cérémonies & Service pour les Chevaliers & Commandeurs morts.

Le doit y avoir, au milieu du chœur de l'Eglise, une représentation ou faux cercueil du dernier Roi décédé, couvert d'un drap mortuaire. Les

lius cum Patre prandeat, nist priùs à Rege Gentis-exters arma susceperit.

armoiries des Commandeurs, Chevaliers & Grands Officiers morts pendant l'année, sont attachées aux cierges autour de ce cercueil, au bas duquel il y a un banc où leurs colliers & cordons bleus avec la croix, sont apportés & posés par leurs plus proches héritiers, vêtus de longs habits de deuil. Les Chevaliers & les Grands Officiers sont en grand manteau & mantelet de drap noir, en rabat & linge uni, & sans plumes à leurs toques. Le Roi est en grand manteau & mantelet violets. Après la Messe, les héritiers des Commandeurs; Chevaliers & Grands Officiers morts, apportent & ont l'honneur de présenter au Roi, les colliers & cordons bleus avec la croix, qu'ils avoient posés, comme je viens de le dire, sur un banc placé au bas du cercueil. Le Grand-Trésorier recoit ces colliers & cordons bleus.

# CHAPITRE XV.

Quelques parcicularités & observations.

Le Continuateur de Nangis, en parlant du festin que notre Roi Charles V donna à l'Empereur Charles IV, dit qu'à la table étoient'le Roi, le Roi des Romains, le Duc de Berri, le Duc de Brabant, le Duc de Bourgogne & le Duc de Bar; & parce que deux autres Ducs, ajoute-t-il, n'és toient pas encore Chevaliers, ils mangerent à une autre table. On a vu ci-dessus, que chez les anciens Peuples Septentrionaux, & chez les Lombards, le fils même du Roi ne pouvoir pas s'assecier aux festins & banquets royaux, s'il n'avoit pas été fait Chevalier.

A l'ouverture des Etats de Blois, en 1588, Henri III sit saire une procession solemnelle. Marchoient d'abord les Communautés des Eglises; après elles, les Députés du Tiers-Etats, quatre à quatre; ceux de la Noblesse les suivoient, & étoient suivis des Députés du Clergé; venoient ensuite les Abbés, Evêques, Archevêques & Cardinaux. Quatre Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit portoient le poile sous lequel l'Archevêque d'Aix portoit le S. Sacrement: le Roi suivoit à pied avec les Reines, Princes & Princesses. Hist. des Troubles de France, Tome 1, page 144.

Henri III & Henri IV, à leur premiere communion, comme Chefs & Souverains Grands-Maîrres de l'Ordre du S. Esprit, communierent sous les deux especes, après les essais ordinaires du pain & du vin. Antiquités de la Chapelle du Roi. p. 729.

Dans la Chapelle du S. Esprit, dans l'Eglise des Grands-Augustins, on avoit mis un tableau, où Henri III étoit représenté donnant l'Ordre du S. Esprit à plusieurs Chevaliers, & au bas de ce tableau on lisoit cette inscription:

Fortissimis & prudentissimis utriusque
Militia Equitibus prisca
nobilitatis, bello & pace optime
de Republica meritis, Henricus III
Gallia & Polonia Rex augustus,
Divini Spiritas apud Christianos
Symbolum, pro equestri stemmate
esse voluit, just, decrevit,
plaudente, acclamante,
venerante Populo, & noto pro salute
Principis nuncupante
ob singularem ipsius pietatem.
Lutetia Parisorum,
Kalend, Januar, anno M. V. LXXIX.

Les Ligueurs, dont la fureur contre leur Roi sembloit augmenter chaque jour, arracherent & mirent en pieces cette inscription le 25 Février 1589: à l'égard du tableau, on croit que les Re-ligieux l'emportèrent, en promettant de le brûler. On voit aujourd'hui, dans le chœur de cette Eglise, cinq tableaux de seize pieds de haut sur douze de large, & qui y ont été placés en 1733; ils

représentent cinq Promotions de Chevaliers; c'esta-dire, la premiere qu'a faite chacun des cinq Grands - Mastres depuis l'institution de l'Ordre, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV & Louis XV.

Dans presque tous les Catalogues, les Cardinaux de Bourbon, de Guise & de Birague, Philippe de Lenoncourt, Evêque de Châlons; Pierre de Gondi, Evêque de Paris; Charles Descars, Evêque de Langres & René de Daillon, Abbé des Chateliers, sont placés à la premiere Promotion: je ne les placerai qu'à la seconde, conformément à un Catalogue manuscrit de la Bibliotheque du Roi. Ce Catalogue est de Martin Courtigier, sieur de la Fontaine, Hérault d'armes; il dit qu'il l'a commencé dès l'année 1578, date de la premiere Promotion à laquelle il étoit présent. Ainsi j'ai cru que je devois m'en rapporter à lui.





# HISTOIRE

DE LORDRE

# DU S. ESPRIT.

HENRI III, Roi de France & de Pologne, Font dateur & premier Chef & souverain Grand-Mais tre de l'Ordre du S. Esprit.

s on avénement au Trôné, il trouva la Nation divisée en deux partis. Il institua l'Ordre du S. Esprit, dans l'espérance d'unir encore plus étroitement à lui les grands Seigneurs du Royaume; il imagina des Confraities pour s'attacher les Bourgeois de Paris & des autres grandes Villes où il séjournoit : ces Confrairies entraînoient des processions, des sacs de Pénitens & autres pratiques extérieures de dévotion, qui parurent puériles & peu convenables dans un Roi.

Tome V1.

## 98 HISTOIRE DE L'ORDRE

Il avoir toujours été très-sensible à l'amirié; en l'accusa de mœurs insames. Mais quels éroient ces hommes? La Marck, Maugiren, Joyeuse, d'Épernon, & autres, qu'on appelloit ses Mignons. La plûpart portoient sur leurs (1) visages des preuves de leur valeur; on les avoit vus & on les vit toujours être les premiers à monter aux assauts. Dans l'idée de les opposer aux Guises, il les élevoit aux grandes charges, leur donneit des Gouvernemens; & son humeur naturellement libérale, tomboit pour eux dans des profusions, que la haine qu'on a presque toujours pour les Favoris ne manquoit pas d'exagérer.

C'étoit un bon Roi, s'il eut rencontré un meilleur siècle, dit l'Étoile, Écrivain très-véridique.

Les Huguenots le regardoient comme leur ennemi; & les Catholiques, dès l'année 1577, commencèrent à former des affociations qui ne pou-

<sup>(1)</sup> La Mark, dit Brantome, fut la premier Geneilhomme qui monta sur la breche au premier siège de Rouen: il avoit au front une large cicatrice de la blessure qu'il y avoit reçue. Maugiron avoit perdu un œil d'un coup qu'il reçut en montant à l'assaut au siège d'Issoire. Joyeuse ent la moitié de la machoire emportée sur la breche, au siège de la Fere; & d'Epernon y sut très-dangereusement blesse.

voient devenir que très-préjudiciables à l'autoficé royale. Il crut qu'en temporisant, & par les voies de la modération & de la douceur, il parviendroit peu-à peu à pacifier les esprits. Cette conduite ne parut que l'effet d'un caractère foible, faincant timide; & lorsque dans la suite il voulut tenit d'une main plus feume les renes de l'État, sa mète & ses Ministres, toujours guidés par des intérêts particuliers, le trahissoient sans cesse, avertissoient ses ennemis des résolutions qu'il prenoit, & concouroient avec eux pour lui susciter des obs. tacles & de nouveaux embarras. Les Eccléfiastiques, pour le rendre odieux & méprisable à son Peuple, ne rougissoient pas d'employer le mensonge & les impostures les plus atroces: je ne citerai que celle-ci. Ayant un jour mandé les Docteurs de Sorbonne, & leur ayant reproché, en présence du Parlement, les libelles, les fatyres & toutes les calomnies qu'ils répandoient contre lui, il sit sortir de son cabinet, Burlat, Théologal d'Orleans; et s'adressant à Boucher, Curé de Saint Benoît : Voilà ce Burlat, lui dit-il, que vous dister en chaire que j'avois fait coudre dans un fac & jetter dans la riviere, tandis que vous l'avier engagé à ne pas paroître en public, & qu'il buvoit & snangeoit tous les jours avec vous & vos Confreres; vous ne pouvez pas le nier, & que vous ne soyez donc le plus méchant de tous les hommes?

On voit dans les Mémoires de Nevers, T. I, p. 655 & 656, que les Chefs de la Ligue, dès l'année 1584, avoient résolu d'assassiner ce malheureux Prince, & qu'ils firent solliciter Grégoire XIII, par un de leurs Émissaires à Rome, le P. Mathieu Jésuite, de consentir à ce qu'on le tuât, parce qu'il gouvernoit mal son Royaume. Quelle sollicitation! Elle n'est pas moins étonnante qu'horrible.

Au mois de Décembre 1588, il ne put pas douter que le Duc & le Cardinal de Guise n'eussent tour préparé pour attenter sur sa personne. Leur frere, le Duc de Mayenne, l'en sit avertir par une personne d'honneur & de consiance, Alphonse d'Ornano. Le Duc d'Aumale, leur cousin, lui sit donner les mêmes avis par la Duchesse d'Aumale, qu'il envoya exprès à Blois; & ce même Duc de Mayenne & ce même Duc d'Aumale, dès qu'ils apprirent que par la mort des Coupables, il avoit prévenu l'attentat dont ils l'avoient averti, parurent surieux, crierent à la persidie, à l'assassinat, & arborèrent l'étendard de la révolte & de la vengeance. Il est certain que le Duc de Guise, qui ménageoit le moindre Bourgeois de Paris, par le peu d'égards & de considération qu'il leur marquoit, & que le Cardinal ne leur étoit pas moins insupportable par ses emportemens. On ne peut guère douter que le Duc de Mayenne, aussi ambitieux que ses freres, avec qui d'ailleurs il avoit eu tout récemment des démêlés très vifs, n'eût espéré que par leur mort il deviendroit le Chef de la Ligue, & que le Duc d'Aumale, de son côté, ne se sût flatté de la même idée.

Il n'y a personne qui ne convienne que jamais Sujets ne furent plus coupables que les Guises envers leur Roi & l'État. Mais Henri III, dit-on. devoit les faire punir juridiquement : le pouvoitil? N'avoit-il pas éprouvé, le jour des Barricades. que le Peuple de Paris leur étoit dévoué? N'éprouvoit-il pas tous les jours, qu'ils avoient beaucoup plus de pouvoir que lui dans les États généraux affemblés à Blois? S'il les avoit fait arrêter, quelle prison eût été assez sûre, & comment les y faire conduire? La Ligue, fecondée des Ecclésiastiques, n'auroit-elle pas couru aux armes, & tout tenté pour les délivrer? Le Roi d'Efpagne n'auroit-it pas prodigué des sommes immenses pour corrompre la fidélité de ceux qui auroient été chargés de les garder? Et Henri III ne se voyoit-il pas sans

cesse trahi par les personnes même qu'il avoit le plus comblées de ses bienfaits? D'ailleurs, Catherine de Médecis étoit liée d'intérêts avec les Guises. Que n'avoit-il pas à craindre de la plus dangereuse, de la plus exécrable femme qui air jamais existé, & dont la main perside avoit tant de fois aiguifé des poignards, & préparé des poifons?

Il avoit juré folemnellement, disoient les Ligueurs, une fincere réconciliation avec le Duc de Guise, & un entier oubli de rout ce qui s'étoit passé; mais avoit-il juré qu'il lui pardonneroit de continuer à le vouloir détrôner? Le Duc de Guise ne s'étoit-il pas aussi engage, par un serment solemnel, à renoncer à toutes brigues, intrignes, affociations & intelligences au-dedans & au-dehors du Royaume? Y avoit-il renoncé? Ne pourfuivoit-il pas avec la même ardent ses criminels desseins? N'alloit-il pas les exécuter? C'étoit lui qui fut le parjure,

Je finirai ces réflexions par une anecdote peu connue. L'Auteur d'un Journal des chofes memois rables arrivées dans Paris, depuis le 2, Décembre 1488, jusqu'au dernier Avril 1589, rapporse que le 25 Février 1589, on dressa dans la faile du Palais, un catafalque en l'honness du Duc & du

Cardinal de Guise; qu'un Docteur en Théologie prononça leur Oraison sunèbre; que tous Messieurs du Parlement assistèrent à cette cérémonie, apparemment par la craînte des Ligueurs & des Seize qui en avoient déja traînés plusieurs en prison; que ce Docteur en Théologie, & qui avoit été un des Députés aux États de Blois, adressant la parole à tous ces Messieurs du Parlement, leur reprocha hautement en chaire, d'avoir tous signé l'Arrêt de mort desdits Seigneurs de Guise, & que le Tyran \* lui avoit montré leurs seings.

# PREMIÈRE PROMOTION

Faite dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris, le 31 Décembre 1578.

#### CHEVALIERS.

I.

LUDOVIC DE GONZAGUE, Duc de Nevers & de Rhetelois, Pair de France, Prince de Mantoue,

<sup>\*</sup> Henri III.

#### 104 HISTOIRE DE L'ORDRE

Chevalier de (1) l'Ordre du Roi, Capitaine de cene Hommes-d'armes des Ordonnances, Gouverneur des Provinces de Champagne & de Brie.

Dans un combat contre un Parti Huguenot, le Capitaine Beaumont, sur qui il s'étoit élancé, & qu'il avoit renversé de dessus son cheval, lui tira un coup de pistolet qui lui cassa le genou, & dont il resta boiteux toute sa vie. Il empêcha qu'on ne tuât ce Capitaine Beaumont. Tu ajouteras, lui dit-il, que je t'ai donné la vie, lorsque tu raconteras que tu m'as blessé & peut-être tué.

Son grand attachement à la Religion Catholique lui fit illusion pendant quelque tems: il signa la Ligue; mais dès qu'il en eut connu les véritables & criminels projets, il ne dissimula point l'horreur qu'elle lui inspiroit, & protesta contre sa signature. On dit qu'après la mort de Henri III, le scrupule de concourir à mettre sur le Trône un Prince Calviniste, lui sit d'abord prendre le parti de rester neutre. Ce qu'il y a de certain, c'est que quelques mois après l'avénement de Henri IV à

<sup>(1)</sup> Tous ceux qu'on verra qualifiés Chevaliers de l'Ordre de le l'Ordre de l'Ordre de l'Aichel, quand ils furent admis dans celui du S. Esprit.

la Couronne, & lorsqu'il manquoit absolument d'argent, il lui prêta soixante-trois mille écus d'or, & que l'Été suivant, il lui amena, au siége de Paris, un renfort de troupes considérable, & que depuis il ne cessa jamais de lui être inviolablement attaché. C'est au Ciel à l'éclairer, disoitil; c'est à moi de servir mon Roi, de quelque Religion qu'il soit.

Il avoit fait imprimer une Relation de son voyage à Rome, & de ses conversations avec le Pape Sixte-Quint en 1585. Les Seize sirent pendre Tardif, Conseiller au Châteler, parce qu'on avoit trouvé ce Livre chez lui.

En cette année mourut, dit d'Aubigné, le Dut de Nevers, Prince qui dans sa jeunesse emportoit le prix aux exercices de son siécle; depuis bon Capitaine; meilleur François que les François mêmes, & serme dans ses délibérations. Le Dimanche 3 Octobre 1595, mourut à Nesse en Picardie, dit l'Étoile, M. de Nevers, Prince regrétable par sa valeur, sagesse & bon conseil. Rien n'engageoit d'Aubigné & l'Étoile à faire cet éloge du Duc de Nevers, avec qui ils n'avoient eu aucunes liaisons; d'ailleurs, leur témoignage est consirmé par celui de presque tous les Mémoires de ce tems-là. Il me semble qu'on doit s'en rapporter plurôt à

eux qu'à M. de Sulli: c'étoit un très-grand & très-digne Ministre, mais à qui l'inimitié, l'humeur & la dureté de son caractère, ont fait quelquesois crayonner des portraits peu ressemblans (1). On voit dans ses Mémoires, qu'il avoit eu de fréquens démêlés avec M. de Nevers. Un jour, dans le Conseil, piqué de voir que personne n'y étoit de son avis, il lui échappa de dire: Messeurs, avez-vous toujours été aussi attachés au Roi que moi? C'étoit un reproche pour la plûpart: Hest certain, lui répondit M. de Nevers, que vous avez été plus attaché à son ame qu'à la vôtre. M. de Sulli, qui resta toujours Calviniste, rap-

## 1 I (2).

porte dans ses Mémoires, qu'il conseille à Henri

IV d'embrasser la Religion Catholique.

Pair de France, Seigneur de Levis, d'Assier, de Florensac, &c. Conseiller au Conseil d'Etat & Privé, Capitaine de cent Hommes-d'armes des Ordonnances.

(2) Dans la Lifte les Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit.

<sup>(1)</sup> Son nouvel Editeur en convient dans sa Présace, pag. 17.

Du vivant de son frere aîné, il s'appella le Baron d'Assier. Il avoit embrassé la Religion Calviniste, et sur un des principaux Chefs des Protestans. Il étoit si renommé parmi eux, dit le Laboureur, qu'il ent le crédit de mettre sur pied, en 1568, plus de vinge mille kommes de la meilleure milies du Royaume, avec lesquels il releva son Parti que l'on creyoit terrassé au point, qu'on demandoit par railleria s'il y avoit encore des Huguenoes en France, hars de la Rochelle.

N'ayant pu arriver assez tôt pour se trouver & combattre à la baraille de Jarnac, il se présenta si sièrement, avec un Corps de trois mille hommes, devant les troupes victorieuses du Duc d'Anjou, qu'il les arrêta, & donna le tems à l'Amiral de Coligni de recueillir & de rassembler les débris de son atmée. Il reçut deux blessures très-considérables au siège de Poitiers, & fut fait prisonnier à la bataille de Montcontour.

Martin Courigier, que j'ai déja eité, place Jacques de Crussol le deuzième, c'est-à-dire, après Ludovic de Gonzague, & avant le Duc de Mercœur. Il étoit témoin ocu-laire à la première cérémonie de l'Ordre du S. Esprit en 1578; ainsi l'on doit s'en rapporter plutôt à lui, qu'à tous les Catalogues qu'on a impriméa depuis, & où l'on ne place Jacques de Crussol qu'après le Duc de Mercœur,

S'il se distingua par ses talens militaires, il ne fut pas moins recommandable par son humanité, sa probité & l'honnêteré de son ame, dans ces rems affreux, où il sembloit qu'on ne se croyoit pas déshonoré par les actions les plus barbares, les perfidies les plus noires & les plus lâches trahisons. M. le Duc de Montpensier, dit Brantôme \*. haissoit si mortellement les Huguenots, que quand il les prenoit à composition, il ne la leur tenoit nullement, disant, par le conseil du P. Babelot, son Directeur, qu'on n'étoit pas obligé de tenir sa parole à des Hérétiques. Il faisoit pendre les hommes ; à l'égard des belles femmes & filles, il ne leur disoit autre chose, sinon, Je vous recommande à mon Guidon; qu'on les lui mène : or, ce Guidon, continue Brantôme, étoit M. de Montoiron, de l'ancienne Maison de l'Archevêque Turpin, & qui en portoit le nom; très-beau Gentilhomme, de haute taille, & à qui la nature avoit merveilleufement prodigué (1) tous les dons du Dieu des Jardins..... Cette punition pouvoit paroître très-

<sup>\*</sup> Tome VIII, p. 313.

<sup>(1)</sup> J'ai tâché de voiler, autant qu'il m'a été possible, les expressions un peu trop naturelles de Brantôme.

douce aux femmes, mais non pas d'abord aux jeunes, filles.

Le Baron d'Assier écrivit au Duc de Montpensier: « J'ai repris Bergerac; personne n'y a été tué » de sang-froid & qui n'eût les armes à la main; » les femmes & les filles s'étoient retirées dans » une Eglise; je leur ai dit de retourner dans leurs maisons, & qu'elles y seroient en toute sûreré; » j'en ai seulement choisi vingt parmi les plus belles; je vous les envoye pour que vous jugies " si elles n'étoient pas très-propres à tenter d'use de représailles; elles vous diront qu'elles n'ont essuyé aucun opprobre. Vous êtes dévôt; vous wavez un Directeur; votre table est toujours gat-» nie de Moines; vous entendez chaque jour » deux ou trois Messes; & vous vous confessez » fréquemment : je ne me confesse qu'à Dieu; ie » n'entends point de Messes; je n'ai que des Soln dats à ma table; l'honneur est mon seul Directeur; il ne me conseillera jamais d'ordon-» ner le viol, de faire tuer un ennemi désarmé. » & de manquer à la parole que j'aurai donnée... Son frère aîné, Antoine de Crussol, Duc d'Uzès, étant mort sans enfans le 15 Aosit 1573, il hérita de ses biens & de ses dignités; quelque

#### 110 HISTOIRE DE L'ORDRE

tems après, il abjura la Religion Calviniste, & se se sit Catholique.

#### III.

PHILIPES-EMMANUEL DE LORRAINE; Duc de Mercœur & de Penthiévre; Pair de France; Gouverneur de Bretagne.

Jamais homme ne fut plus ingrat; il arma contre Henri III, qui l'avoit accablé de bienfaits; se qui avoit épousé sa sœur, Louise de Vaudemont.

Est-ce que vous songez à vous saire Duc de Bretagne, lui demandoit un jour un Conseiller du Parlement de Rennes? Je ne sais pas si c'est un songe, répondit-il; mais il y a dix ans qu'il dure.

Lorsqu'enfin Henri IV parut sur les frontières de cette Province, ce beau rêve s'évanouit. Le Duc de Mercetur envoya sa belle-mère & sa semme à Angers, pour y ménager son pardom Ces deux Dames, si sières, si hautaines, & qui sembleient avoir eru jusqu'alors que la dévotion & l'intérêt des bonnes moturs exigeoient d'estes de ne parlet de Gabrielle d'Estrées que dans des termes méprisans, lui sirent demander une audience, qu'elle ne leur accorda qu'après les avoir fait attendre

assez long-tems dans son antichambre; elles se jettèrent à ses genoux, pleurèrent, & sinirent, pour l'engager à s'intéresser en leur faveur, par lui proposer le mariage du sils aîné qu'elle avoit du Roi, (Césas de Vendôme) avec Mademoiselle de Morcœur, la plus riche héritière du Royaume.

L'air humble & déconcerté du Duc de Mercœur, les révérences qu'il faisoit aux moindres valets, & un accident \* ridicule qui lui arriva en s'inclinant devant Henri IV, lorsqu'après son accommodement il vint saluer ce Prince à Angers, le rendirent la risée de la Cour, d'autant plus qu'on se rappelloit qu'aux Etats de la Ligue il s'étoit mis sur les rangs pour être élu Roi.

Il prit le parti de s'absenter d'un Royaume où il se voyoit sans nulle considération. Les Turcs faisoient la guerre à l'Empereur en Hongrie. Il y mena, à ses frais, douze cens Gentilshommes, & s'y distingua, non-sensement par des actions courageuses, mais encore par quelques epérations militaires, dont les plus habiles Capitaines se servient fait honneur. Il mourut à Nuremberg le 19 Février 1602, âgé de quarante-trois ans.

<sup>\*</sup> Crepitus.

Il y a une Histoire de ce Duc de Mercœur, imprimée à la Haye en 1692. L'Auteur (1) de ce très-inepte Ouvrage, le qualifie de Héros presqu'à chaque page, & n'en rapporte aucun trait hépoque; il le loue beaucoup sur ce qu'il n'avoit jamais saussé la foi conjugale. N'auroit-il pas mieux valu qu'il eût eu cent bâtards, & qu'il n'eût pas violé les sermens qu'il avoit faits à son Roi & son biensaiteur? La Bretagne sut pendant neus ans le théâtre de ses meurtres, de ses trahisons & de ses massacres; il l'inonda de sang.

### IV.

CHARLES DE LORRAINE, Duc d'Aumale, Pair & Grand-Veneur de France, Capitaine de cent Hommes d'armes des Ordonnances.

La Maison de Lorraine n'a besoin que de sa véritable origine, pour être une des plus anciennes & des plus illustres de l'Europe; mais, pendant les troubles de la Ligue, les Princes de cette Maison établis en France, & dont l'ambition commençoit à se flatter de pouvoir arracher la Couronne à ses légitimes héritiers, imaginèrent qu'il

<sup>(1)</sup> Brulé de Monpleinchant, Chanoine de Sainte-Gudule de Bruxelles.

leur seroit très-avantageux de faire croire au Peuple, qu'ils descendoient de Charlemagne. Le Duc d'Aumale se chargea de faire travailler à cette fausse généalogie; & il ne lui fut pas difficile de trouver quelques misérables Ecrivains qui lui dévouèrent leurs plumes. Le Livre de François de Rosieres, Archidiacre de Toul, Stemmatum Lotharingia & Barri Ducum, Tomi septem, fut de tous ces méprisables Ouvrages celui qui fit le plus de bruit. Le Chancelier de Chiverni crut devoir le dénoncer au Conseil d'Etat, comme pouvant faire sur l'esprit du Peuple une impression préjudiciable à la Maison royale. Cet Archidiacre fut arrêté, mis à la Bastille, ensuite amené le 26 Avril 1582, dans le cabinet du Conseil, où, à genoux, en présence de la plûpart des Grands Officiers de la Couronne, des Ducs de Guise & de Mayenne, du Cardinal de Vaudemont, des Conseillers & Secrétaires d'Etat, d'un Président du Parlement & des Gens du Roi, il (1) demanda pardon des pièces supposées, des faussetés, des

<sup>(1)</sup> Cet Archidiacre auroit été pendu, si son affaire eût été portée devant le Parlement. Henri III lui accorda sa grâce, à la prière de la Reine Louise de Vaudemont.

calomnies, des invectives contre Hugues Caper & ses descendans, & autres impudences répandues dans son Ouvrage. Cette scène dût être d'autant plus désagréable pour Messieurs de Guise, que la principale honte en reromboit sur eux, & que dans le procès-verbal qui en sut rapporté, il sut dit qu'ils étoient présens. Quelques Savans sirent l'honneur à François de Rosieres de le résuter sérieusement, & n'eurent pas de peine à le convaincre de salssissants, & à prouver que le dernier des Princes de la race de Charlemagne, étoit mort sans ensans mâles.

Le Duc d'Aumale, dans un Manuscrit signé de sa main, scellé de ses armes & trouvé parmi ses papiers après sa mort, dit que le Duc d'Epernon, voyant frapper Henri IV, lui donna lui-même un coup de couteau pour l'achever. On ne peut guère douter que le Duc d'Epernon n'ait été un des principaux complices de l'assassinat de Henri IV; mais est-il vraisemblable qu'il l'ait frappé lui-même? Est-il vraisemblable, répondra-t-on, que le Duc d'Aumale, âgé de soixante-ans, qui étoit devenu dévôt, & qui mourut, après une assez longue maladie, ayant reçu deux sois ses Sacremens avec beaucoup d'apparences de piété; est-il vraisemblable qu'il n'eût pas jetté au seu & qu'il eût laissé

subsister une pareille accusation, s'il n'avoit été sûr que ce n'étoit point une calomnie? Il étoit à Bruxelles, ajoutera-t-on, parmi les Espagnols; & il y a de bonnes raisons pour croire qu'on y sur mieux toutes les circonstances de l'assassinat de Henri IV, que dans Paris où l'on trembloit sous le Duc d'Epernon & ses complices.

Une preuve que la plupart des faits insérés dans ce Manuscrit sont saux & controuvés, c'est que des personnes qui ne pouvoient qu'être & qui étoient très-attachées à Henri IV, y sont nommées comme ayant trempé dans cet attentat. D'ailleurs le Duc d'Aumale avoit toujours eu une très-mauvaise réputation; & sa famille même ne se cachoit pas du mépris qu'elle avoit pour lui.

#### V.

HONORAT DE SAVOYE (1), second du nom, Marquis de Villars, Comte de Tende & de Sommerive, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maréchal & Amiral de France, Gouverneur de Provence.

Ayant reçu deux blessures à la bataille de Saint-

<sup>(1)</sup> Il étoit fils de René, bâtard reconnu de Philippe, Duc de Savoie, qui lui donna pour son appanage le Marquisat de Villars en Bresse, &c.

#### 116 HISTOIRE DE L'ORDRE

Quentin, il n'attendit pas qu'elles fussent guéries pour aller se jetter dans Corbie, & aider à défendre cette Place, disant à ceux qui vouloient le retenir, que l'état déplorable où la perte de cette sunesse bataille pouvoit réduire la France, ne permettoit pas à tout bon François d'attendre à être guéri pour retourner combattre.

A la bataille de Moncontour, le Duc d'Anjou, emporté par son courage, se précipita dans un bataillon des ennemis qui se rallioit & qui l'enveloppa. Le Marquis de Villars n'eut que l'instant de s'en appercevoir; il s'élance, suivi de dix ou douze Gendarmes, perce ce bataillon, trouve ce jeune Prince abattu sous son cheval qui venoit d'être tué, le fait monter sur le sien, & le délivre.

Lorsque ce même Duc d'Anjou, devenu Henri III, lui eut annonce qu'il l'avoit nommé pour être Chevalier du S. Esprit, il sit graver sur la lame de son épée les noms des batailles, des siéges & de tous les combats où il s'étoit trouvé. Ce sera, dit-il, mon épée de l'Ordre.

#### VI.

ARTUS DE Cossé, Seigneur de Gonnor, Comte de Seçondini, Maréchal & Grand-Pannetier de France, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cent Hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur de Metz, Mariembourg, de Paris en 1562, de l'Anjou, de la Touraine, de l'Orléanois, du Blésois & Pays Chartrain, Surintendant des Finances.

Il étoit le cadet, & fut le très-digne frère de Charles de Brissac, un des plus illustres Capitaines & un des plus grands hommes de son siècle. Je continuerai de suivre le plan que je me suis proposé en composant cet Ouvrage. Ainsi je n'entrerai en aucuns détails sur les longs & importans services qu'Artus de Cossé rendit à l'Etar, sur les siéges qu'il soutint & qu'il sit lever à l'Ennemi, les Villes qu'il prit & les batailles qu'il gagna; je dirai seulement, d'après tous les Historiens de ce tems-là, qu'il avoit la tête aussi bonne que le bras.

Le 4 Mai 1574, Catherine de Médicis le fit arrêter à Vincennes & transférer à la Bastille, l'accusant d'appuyer un Parti qui se formoit en faveur du Duc d'Alençon, aux approches de la mort de Charles IX. Il y resta dix-sept dois. Henri III, lorsqu'il l'en fit sortir, lui offrit des Lettres-Patentes qui le déclareroient absolument innocent de tout ce qu'on lui avoit imputé. Trou-

vez bon, Sire, que je n'en veuille pas, réponditil; un Cossé doit penser que personne ne l'a cru coupable.

Il avoit l'esprit vif, l'humeur libre & gaie; il aimoit la table & beaucoup les femmes; mais jamais l'instant du plaisir ne l'emportoit sur celui du devoir. Mademoiselle Ceton, une des filles d'honneur de Catherine de Médicis, étoit une des jolies personnes de la Cour: sa mère ayant arrêté son mariage avec un riche Gentilhomme de fon Pays \*, & la menant à fon futur mari, passa par Abbeville. M. de Cossé commandoit un Corps de troupes campées près de cette Ville : pendant la petite fête qu'il donna à Madame Ceton, il eut tout le tems d'entretenir sa fille; il l'avoit toujours aimée; elle lui avoua qu'elle n'y avoit pas été insensible; il devint plus pressant, s'exprima avec tant de feu, de passion; sa tendresse & la douleur de toucher au moment d'être pour jamais séparé d'elle, étoient si bien peintes dans ses yeux, & achevèrent de le rendre si séduisant, qu'elle consentit à l'introduire la nuit dans sa chambre: il en attendoit le moment avec l'impatience d'un hom-

<sup>\*</sup> Elle était Ecossoise,

me bien amoureux, lorsqu'on vint lui dire que le Capitaine Coqueville, à la tête de trois mille hommes, marchoit à Saint-Valery-sur-Somme, & qu'il n'y avoit pas un moment à perdre, s'il vou-loit sauver cette Place. Parbleu, dit-il, il est bien cruel de passer sur la selle & à combattre, une nuit qui auroit été si délicieuse; les Huguenots me payeront le mauvais tour qu'ils me jouent. Il monte à cheval, marche vers Saint-Valery, reprend d'assaut cette Place, dont Coqueville venoit de s'emparer; mais l'occasion perdue avec Mademoiselle Ceton ne se retrouva pas.

#### VII.

FRANÇOIS GOUFFIER, Seigneur de Crevecœur & de Bonnivet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller au Conseil d'Etat & Privé, Lieutenant général au Gouvernement de Picardie, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances.

Catherine de Médicis l'ayant envoyé chercher pour lui annoncer que son fils venoit d'être nommé à un Régiment d'Infanterie: Madame, lui ditil, en se jettant à ses pieds, il y a un mois que mon fils passant seul vers le soir dans une rue de Paris assez écartée, sut attaqué par cinq hommes;

D'Aubigné rapporte un trait bien remarquable au sujet de ces la Vergne, à la bataille de Jarnac. Ce sut, dit-il, à la chûte du Prince de Condé, quand son cheval sut tué sous lui, que se sit un combat le plus âpre & le plus opiniâtre qu'il y ait eu, je crois, pendant les guerres civiles. Un vieillard, nommé la Vergne, combattit ce jour-là au milieu de vingt-cinq de ses neveux ou parens, & sut tué avec quinze, tous en un monceau, les dix autres blessés ou faits prisonniers.

#### VIII.

FRANÇOIS, Comte d'Escars, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances, Conseiller au Conseil d'Etat & Privé, Lieutenant-Général au Gouvernement de Guyenne, Gouverneur de Bordeaux.

Sur la nouvelle que le Duc de Bourbon-Montpensier étoit en route pour se rendre au Sacre de Henri III, le Duc de Guise, dans l'antichambre de la Reine mere, ayant dit publiquement que si ce Prince se présentoit pour lui disputer la préséance, il lui passeroit, au pied même de l'autel, son épée au-travers du corps: Monsieur, lui dit d'Escars, il n'y a pas de François, au propos qui vient de vous échapper, qui ne sût tenté de vous y passer la sienne, indigné de votre audace & manque de respect envers un Prince du Sang.

Le Duc de Guise prétendoit qu'au Sacre & aures grandes cérémonies, l'usage régloit le rang par l'ancienneté de Pairie, sans égard à la naissance, & que le Comté de Guise ayant été érigé en Duché-Pairie \* avant le Comté de Montpensier \*\*, il devoit donc avoir la préséance sur le

<sup>\*</sup> En 1528. \*\* En 1539.

Duc de Montpensier, quoique Prince du Sang. Henri III avant eu la foiblesse d'écrire au Duc de Montpensier qu'il lui feroit plaisir de ne pas venir à son sacre, d'Escars eut la fermeté de lui reprocher cette Lettre, & de lui dire qu'en autorisant en quelque sorte l'audace du Duc de Guise, an lieu de la réprimer, il avoit paru le craindre; que c'étoit l'accréditer parmi le Peuple, & enhardir l'ame de cet ambitieux dans des idées d'élévation. qui causeroient peut-être un jour bien des troubles dans l'Etat; ensuite il lui fit des représentations (1) si vives & si fortes sur les droits naturels des Princes du Sang, avec qui personne ne devoit entrer en concurrence, qu'il le détermina à donner une Déclaration formelle à cet égard, dès que les Etats généraux qui devoient se tenir à Blois, seroient assemblés. Cette Déclaration sut publiée le 18 Janvier 1577; elle porte que nonobstant tout usage qui pourroit y avoir été contraire, les Princes du Sang, soit qu'ils ne sussent pas Pairs, soit que leurs Pairies fussent postérieures à celles des

<sup>(1)</sup> Les d'Escars avoient toujours été particulièrement attachés à la Maison de Bourbon; Gaultier d'Escars abandonna tous ses biens, pour suivre l'infortuné Connétable de Bourbon hors du Royaume.

autres Pairs, les précéderoient par-tout; elle regle aussi le rang entre les Princes du Sang, suivant leur proximité à la Couronne. N'étoit-il pas juste que les ensans de la Maison & qui pouvoient devenir Rois, ne sussent pas précédés par des Seigneurs qui pouvoient devenir leurs Sujets?

Je remarquerai à cette occasion, que par une suite de la Loi Salique, & un principe fondamental & inaltérable dans la Nation, la Couronne appartient solidairement à tous les Princes du Sang; que le droit qu'ils y ont, leur est intimement transmis avec la vie; que quand il y auroit cent Princes du Sang, & dans le degré le plus éloigné, le premier n'a, à cet égard, d'autre avantage sur le dernier, que celui de la proximité immédiate au Trône; que dans les Royaumes où les filles succedent, la Couronne n'y appartient pas solidairement à tous les Princes du Sang, parce qu'une Princesse pouvant en devenir l'héritiere, peut la faire passer dans une famille étrangère; & c'est ce qui distingue supérieurement nos Princes du Sang, le droit à la Couronne étant transmis, répandu & certain dans toute la famille; au lieu qu'il est incertain dans les familles royales, où les filles peuvent hériter du Trône.

Pour en revenir à la Pairie & au Sacre de nos

Rois, quand il n'y a pas le nombre suffisant de Princes du Sang pour représenter les six Pairs Laïcs, il y est suppléé par les Ducs les plus anciens par leurs Pairies. Le Duc d'Orléans, au Sacre de Louis XV, représenta le Duc de Bourgogne; le Duc de Chartres, le .Duc de Normandie; le Duc de Bourbon, le Duc d'Aquitaine; le Comte de Charolois, le Comte de Toulouse; le Comte de Clermont, le Comte de Flandres; le Prince de Conti, le Comte de Champagne. Le Garde des Sceaux faisant les fonctions du Chancelier, monta à l'autel, & les appella les premiers avant les Pairs Ecclésiastiques. Ils étoient vêtus d'une veste d'étoffe d'or, qui leur descendoit jusqu'à la moitié de la jambe, & qui étoit ceinte d'une ceinture d'or; ils avoient par-dessus cette longue veste, un manteau ducal de drap violet, doublé & bordé d'hermines; leur collet rond étoit aussi doublé d'hermines; ils avoient tous une couronne sur un bonnet de satin violet. Le Duc d'Orléans, le Duc de Bourbon & le Prince de Conti, étant tous les trois Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, en portoient le collier sur leurs manteaux. L'Archevêque de Reims prit sur l'autel la grande couronne de Charlemagne & la posa sur la tête du Roi, chacun des Pairs Laïcs & Ecclésiastiques y portant la main.

#### IX.

CHARLES DE HALLWIN, Seigneur de Piennes, Marquis de Maignelais, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cent Hommes d'armes des Ordonnances, Confeiller au Confeil d'Etat & Privé, Gouverneur de Metz & du Pays Messin, Duc-Pair de France en 1588.

Il pouvoit, je crois, se vanter d'être le Gentil-homme du Royaume, qui avoit le plus versé de son sang au service de ses Rois; il s'étoit trouvé à quinze sieges, à onze batailles ou combats, & y avoit toujours été blessé. Sa destinée, par rapport à ses enfans, n'est pas moins remarquable; il avoit épousé Anne Chabot; & il en avoit eu cinq fils & une fille; deux surent assassinés; les trois autres & le mari de cette fille farent tués.

L'aîné, Antoine de Maignelais, âgé de vingt ans, ayant eu querelle au bal avec Livarot, ils se donnèrent rendez-vous pour se battre le lendemain 5 Mai 1581. La Cour étoit alors à Blois. L'Etoile & Brantôme rapportent que Livarot avoit envoyé dès le soir son Laquais cacher une épée dans le sable, au bord de la riviere de Loire, dans l'endroit où ils devoient se battre; que Maignelais tua Livarot, & que le Laquais de Livarot, avec l'épée cachée dans le sable, tua par derrière Maignelais, qui tomba mort sur Livarot, & ne put prononcer que ces mots: Ah! mon Dieu, qu'est ceci? Ce Laquais ne sut que pendu.

Son frère, Florimond d'Hallwin, Gouverneur de la Fere, y fut assassiné, en sortant de l'Eglise, par Colas, Lieutenant des Gardes du Duc de Mayenne.

Leur troisième frère, Robert d'Hallwin, Seigneur de Roussoi, fut tué à la bataille de Coutras.

Les deux derniers freres, Léonor d'Hallwin, Seigneur de Roussoi, Gouverneur de Dourlens, & Charles d'Hallwin, Comte de Dinan, furent tués à la prise de cette Ville. François de Bouilli, leur beau-frere, sut tué à la bataille de Senlis.

X.

CHARLES DE LA ROCHEFOUCAULT, Seigneur de Barbezieux, de Linieres, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes des Ordonnances, Conseiller au Conseil d'État & Privé, Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne & de Brie, Grand-Sénéchal de Guyenne.

Henri III l'ayant nommé Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, & lui ayant demandé un état de ses services, il lui en remit un. Je ne vois-là, lui dit ce Prince, que les siéges & les batailles où vous vous êtes trouvé sous les règues de mon père & de mon grand-père. Sire, lui répondit-il, nous combattions alors contre les Espagnols ou les Anglois. Contre qui avons-nous combattu depuis? Quelles batailles, quels ennemis à S. Denis, à Dreux, à Jarnac, à Moncontour! J'y ai vu quatre-vingt mille François, sépares en deux armées, sous les plus braves & les plus habiles Chefs de l'Europe, s'élancer les uns contre les autres, & s'égorger! Peut-on mettre au rang de ses services le massacre de ses parens, de ses amis, de ses compatriotes!

Il étoit fils d'Antoine de la Rochefoucault, Seigneur de Barbezieux, Gouverneur de Paris & de l'Isle de France, Lieutenant-Général pour le Roi sur terre & sur mer, & qui commandoit en chef dans Marseille, en 1536, lorsque Charles-Quint en sit & sur obligé d'en lever honteusement le siège.

## XI.

JEAN D'ESCARS (1), Comte de la Vauguyon,

<sup>(1)</sup> Il étoit fils de François d'Escars, Seigneur de la

Prince de Carenci, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller au Conseil d'État & Privé, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes des Ordonnances, Maréchal & Grand-Sénéchal du Bourbonnois.

M. de la Vauguyon, dit Brantôme, tom. IX, p. 192, a toujours servi le Roi tant qu'il a pu, & ne s'est jamais retiré, quoiqu'il sût fort vieux & cassé; mais il vouloit toujours servir, tant il avoit le cœur & le zèle bon; il se trouva même au dernier siége de Chartres, en 1591, où il ne se soucioit non plus des arquebusades que de rien, & se présentoit aussi hardiment hors des tranchées que tout autre. On disoit qu'il faisoit cela pour se faire tuer, voyant la fin de ses jours approcher, les estimant mieux & plus honorablement achevés là que dans son lit.

Il étoit Tuteur d'Anne de Caumont; il la maria à son fils, Claude d'Escars, que (1) Biron,

Vauguyon, & d'Isabelle de Bourbon, fille & héritière de Charles de Bourbon, Prince de Carenci.

<sup>(1)</sup> Charles de Biron, depuis Maréchal de France, & qui fut décapité pour crime d'Etat; il avoit pour feconds, Lognac & Genissac: d'Escars & ses deux seconds, d'Estissac & la Bastie, surent tués; ils se battirent près de Mont-Rouge.

qui avoit prétendu à cette riche héritière, sit appeller en duel & tua le 6 Mars 1585. Le mariage n'avoit point été consommé, la Demoiselle n'ayant pas douze ans. Six mois après, le Duc de Mayenne, en revenant de Bordeaux, l'ayant enlevée dans le dessein de la marier à son sils, le Comte de la Vauguyon lui écrivit: « Vous avez » enlevé une Demoiselle dont je suis le Tuteur & » le beau-pere; je serai demain matin, entre » sept & huit heures, derrière les Chartreux, » n'ayant avec moi qu'un Laquais, & pour toute » arme, mon épée; si vous manquez d'y venir, » je sçaurai vous trouver, vous aborder & vous » poignarder dans quelque lieu que ce soit ».

Madame de Nemours, mère du Duc de Mayenne, l'envoya chercher sur l'avis qu'elle eut de ce cartel. Mon fils, lui dit-elle, la campagne que vous venez de faire en Guyenne n'a pas été glorieuse; les Catholiques, comme les Huguenots, disent que vos exploits, quoiqu'à la tête d'une belle armée, se sont réduits à prendre quelques bicoques & une fille; si vous alliez, à l'âge de trente-deux ans, vous battre & tuer un vieillard affoibli par les années, ses blessures & ses travaux à la guerre, que ne diroit-on pas encore? Mais Madame, répondit le Duc de Mayenne, voulez-vous que je m'expose

#### 130 HISTOIRE DE L'ORDRE

à (1) être poignardé? Je connois ce vieillard & son intrépide fermeté dans ce qu'il a une fois résolu; sa charge (1) & la mienne nous mettent dans le cas de nous trouver vingt sois chaque jour vis-à-vis l'un de l'autre; il me poignarderoit, sût-ce dans la chambre du Roi, sût-ce au pied de l'autel, s'il ne pouvoit pas me trouver ailleurs. Eh bien, mon sils, répliqua Madame de Nemours, laissez-moi jusqu'à ce soir la conduite de cette affaire.

Elle alla trouver le Roi & la Reine mère; ils envoyèrent, à sa priere, chercher la Vauguyon. Après avoir écouté respectueusement ce qu'ils lui dirent: Sire, répondit-il, puisque vous êtes instruit de la violence & de l'insulte, vous avez sans doute ordonné au Duc de Mayenne de me renvoyer une jeune Personne ma pupille, ma belle-fille & qu'il a osé enlever? Si Votre Majesté ne le lui a pas ordonné, ou ne le lui ordonne pas, je rentrerai dans le droit qu'a tout Gentilhomme François de se faire justice lui-même, quand le Souverain la lui a

<sup>(1)</sup> Les François, à l'exemple des Espagnols & des Italiens, avoient pris l'indigne usage de porter une dague à leur ceinture, ou passée dans la garde de leur épée.

<sup>(2)</sup> Le Duc de Mayenne étoit Grand-Chambellan, & la Vauguyon un des Chambellans.

resusée: M. de Mayenne sçait ce que je lui ai proposé: il ne le méritoit pas; je ne serai point un assassin comme il a été (1) de S. Maigrin; il est averti; je l'aborderai seul & le poignarderai , fût-il au milieu de tous ses parens prêts à venger sa mort.

La conclusion de cette affaire fut, qu'au bout de quelques jours, la pupille fut rendue à son Tuteur; il la remaria, un an après, à son second fils, Henri d'Escars, qui mourut très-jeune, en 1590, sans avoir eu d'enfans. Elle épousa en troisèmes nôces, le 5 Février 1595, François de Longueville. Comte de S. Pol.

## XIL.

CHRISTOPHE JUVENAL DES URSINS, Seigneur de la Chapelle-Gautier & de Doue, Marquis de Trainel, Chevalier de l'Ordre du Roi, Con+ seiller au Conseil d'État & Privé, Capitaine de cent Hommes - d'armes des Ordonnances, Lieutenant-Général au Gouvernement de Paris & de l'Isle de France.

<sup>(1)</sup> Le Duc de Mayenne, escorté de vingt-cinq ou trente hommes, fit assaffiner S. Maigrin, qui sortoit du Louvre vers les onze heures du foir, & qui n'étoit suivi que d'un Laquais,

Dans un Recueil de Pièces, imprimé en 1601, on trouve une vingtaine d'articles d'une espèce de Journal qu'il avoit fait des six derniers mois de l'année 1572, & du siège de la Rochelle en 1573; je n'en rapporterai que trois.

« Le 17 Juillet \*, un Courier d'Espagne étant » arrivé, vers les dix heures du soir, la Reine » mère m'envoya chercher; je me rendis au Lou-» vre seul & déguisé, comme j'avois fait précé-» demment. Notre entretien fut long. Elle me » parut frappée des réflexions que je lui sis faire » fur le commerce continuel entre le Cardinal » de Lorraine & le Duc d'Albe, & très-détermi-» née à continuer d'entretenir la paix avec ceux n de la Religion. En m'en retournant, je fus at-» taqué par six hommes; mais comme alors je » marchois toujours avec défiance, ils ne purent » pas m'assaillir assez promptement, pour m'em-» pêcher de mettre l'épée à la main. & de m'aç-» culer dans l'enfoncement d'une porte. L'un » d'eux me dit qu'ils n'en vouloient ni à ma bour-» se ni à ma vie, & qu'en leur donnant les pa-» piers que j'avois sur moi, je pourrois continuer " mon chemin en toute sûreté. Je résléchis qu'at-

<sup>\* 1572.</sup> 

» taqué par six hommes, il me seroit assez dissi-» cile de ne pas succomber, & qu'alors ils ma » fouilleroient tout à leur aise; je leur dis donc » de s'éloigner un peu, & que j'allois tirer mes » papiers de ma poche; je n'y avois que la Lettre » & le petit Mémoire que la Reine mète venoit » de me remettre; je les tirai, & les déchirai » très-brusquement en mille morceaux. Appre-» nez, dis-je, & à ceux dont vous êtes les Émis-» saires, que je suis incapable de racheter ma vie » par le sacrifice des secrets qu'on m'a consiés; » d'ailleurs si vous continuez de m'attaquer, vous » éprouverez que je sçais vendre chèrement mon » sang. Le hasard fit que dans l'instant le Vida-» me de Chartres, éclairé par deux flambeaux, » & suivi de quelques domestiques, sortit » d'une maison voiline. Ces six hommes s'enfui-» rent; & comme je n'étois pas éloigné de chez » moi, j'y arrivai sans autre accident, . n Le 7 Avril, \* à l'assaut du bastion de l'Evan-» gile, j'avois gagné le haut de la bréche, lors-» qu'une jeune femme que je me faisois une hon-» te & une cruauté de tuer, me déchargea un si " furieux coup sur la tête, qu'elle me renversa

<sup>\* 1573,</sup> au fiége de la Rochelle.

» Le 31 Août \*\*, huit jours après le massacre » de la S. Barthelemi, j'avois soupé au Louvre chez Madame de Fiesque. La chaleur avoit été très-grande pendant toute la journée. Nous allames nous asseoir sous la perite treille du côté de la riviere, pour respirer le frais; nous entendîmes tout-à-coup dans l'air un bruit horris ble de voix tumultueuses & de gémissement » mêlés de cris de rage & de fureur; nous res-» tâmes immobiles, saisis d'effroi, nous regardant de tems en tems sans avoir la force de » parler, Ce bruit dura, je crois, près d'une demie-heure. Il est certain que le Roi l'entendit; » qu'il en fut épouvanté, qu'il ne dormit pas pen-» dant le reste de la nuit; que cependant il n'en » parla point le lendemain, mais qu'on remar-» qua qu'il avoit l'air fombre, penfif, égaré ».

Si quelque prodige doit ne pas trouver des incrédules, c'est celui-là, étant attesté par Henri IV. Ce Prince, dit d'Aubigné, Liv. I. chap. 6, page 561, nous a raconté plusieurs sois entre ses plus familiers & privés Courtisans (& j'ai plusieurs té-

<sup>\*\* 1574.</sup> 

moins vivans qu'il ne nous l'a jamais raconté sans se sentir encore saisi d'épouvante ), que huit jours après le massacre de la S. Barthelemi, il vint une grande multitude de corbeaux se percher & croacer sur le pavillon du Louvre; que la même nuit Charles IX, deux heures après s'être couché, sauta de fon lit, fit lever ceux de sa chambre, & l'envoya chercher, pour ouir en l'air un grand bruit de voix gémissantes, parmi d'autres voix furieuses & menaçantes, le tout semblable à ce qu'on entendoit la nuit des massacres; que tous ces différens cris étoient si frappans, si marqués, & si distinctement articulés, que Charles IX croyant que les ennemis des Montmorencis & de (1) leurs partisans, les avoient surpris & les attaquoient, envoya un détachement de ses Gardes, pour empêcher ce nouveau massacre; que ces Gardes rapporterent que Paris étoit tranquille, & que tout ce bruit qu'on entendoit, étoit dans l'air.

<sup>(1)</sup> Les Montmorencis, quoique bons Catholiques, n'auroient pas échappé, le jour du massacre, à la haine de Catherine de Médicis & du Cardinal de Lorraine; mais ils
avoient été plus désians que l'Amiral de Coligni, & se tenoient sur leurs gardes.

#### XIII.

FRANÇOIS LE ROI, Seigneur de Chavigny, Comte de Clinchamp, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une des quatre Compagnies des Gardes-du-Corps, enfuite de la première (1) Compagnie des cent Gentilshommes de la Maison, Conseiller d'Etat, Lieutenant-Général au Gouvernement des Provinces d'Anjou, de Touraine & du Maine, Gouverneur de Chinon.

Il disoit que son père lui avoit souvent répété qu'avec une grande charge à la Cour, on n'étoit que Domestique, & qu'il falloit tâcher de se rendre Homme d'Etat. Il le devint, & des plus recommandables par des actions distinguées à la guerre, & par son habileté dans les dissérentes né-

<sup>(1)</sup> Il y avoit deux Compagnies de ces cent Gentilshommes de la Maison du Roi; la seconde sut supprimée en 1688. On les appella Gentilshommes au bec de Faucon ou de Corbin, à cause de la hache d'armes au bec de Faucon, qu'ils portoient à la main. Le P. Daniel dit, Histoire de la Milice Françoise, Tome II, p. 109, que M. de Chavigni, en 1595, pour prendre la première Compagnie de ces cent Gentilshommes, quitta celle des Gardes du Corps: les choses ont bien changé.

gociations dont il fut chargé. Il étoit plein d'honneur & de probité, dit M. de Thou. Il est certain qu'au milieu d'une Cour où la dépravation du cœur & du caractère sembloit être générale, il conserva toujours la candeur & la franchise d'un bon & digne François. Charles IX, qui l'aimoit beaucoup, lui dit un jour que sa mère (Catherine de Médicis) se vantoit qu'il n'y avoit pas dans le Royaume un Gentilshomme de dix mille livres de rente, chez qui elle n'eût un Espion. Sire, tépondit-il, je ne sais pas si les Espions sont les Tyrans, ou si les Tyrans sont les Espions; mais je pense qu'ils ne peuvent être utiles qu'à la guerre.

Henri III ayant fait arrêter à Blois le Cardinal de Bourbon, le transféra d'abord au Château d'Amboise; mais il ne tarda pas à lui chercher un autre prison, la sidélité du Gouverneur de ce Château lui étant devenue très-suspecte; il le sit conduire à Chinon, & le mit sous la Garde de M. de Chavigny, qui depuis cinq mois étoit devenu aveugle. Rien n'est plus singulier; & tout ce qu'on peut penser, c'est que Henri III, qui se voyoit sans cesse trahi par ceux même qu'il avoit le plus comblés de ses biensaits, étoit de jour en jour plus embarrassé sur le choix des personnes en qui il pouvoit avoir consiance. La probité de M. de Chavi-

gny lui étoit connue; il connoissoit aussi sa sagesse & sa prudence; apparemment qu'il le consulta, & que M. de Chavigny voyant son embarras, & lui ayant dit qu'il croyoit pouvoir se charger de garder le Cardinal de Bourbon, il le lui remit entre les mains; il n'eut pas sujet de s'en repentire

### XIV.

Scipion de Fiesque, Comte de Lavagne & de Calestan, Seigneur de Bressuire & de Louroux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'Etat, Chevalier d'honneur des Reines Elifabeth d'Autriche & Louise de Vaudemont.

C'étoit, dit Brantôme, un Seigneur d'honneur, de vertu & de grande valeur, si bien que pour ses vertus, le Roi Charles IX & le Roi Henri III le firent Chevalier d'honneur des Reines leurs femmes, ayant été auparavant Ambassadeur vers l'Empereur Maximilien, où il traita le mariage de notre trèsillustre Reine Elisabeth d'Autriche.

Il étoit parent de Catherine de Médicis; elle voulut le faire Maréchal de France; il refusa de l'être. Madame, lui dit-il, j'ai servi long-tems & sur mer & sur terre; & j'ai assez d'actions pour être toujours honoré comme un bon & brave Gentilhomme; mais je n'en ai pas assez pour l'être comme Maréchal de France: j'aime mieux la confidération dont je jouis, qu'un plus haut rang, qui peut être me la feroit perdre.

Une place de Chapelain de la Reine (Louise de Vaudemont) étoit vacante : un homme vint le prier de la lui faire obtenir, & pour l'engager à lui accorder sa protection, lui remit une charte qu'un heureux hasard, disoit-il, avoit fait romber entre ses mains. M. de Fiesque, après l'avoir bien examinée, vit que c'étoit un titre incontestable, & qui décidoit absolument contre lui dans un procès trés-considérable qu'il avoit pour sa Terre de Louroux. Je vais, dit il à cet homme, écrire à ma Partie qu'elle a gagné son procès, & que je suis prêt à lui payer tous les frais & les dédommagemens auxquels je dois être condamné; elle recevra, avec ma Lettre, ce titre qui lui appartient & que vous auriez dû lui remettre : vous avez aussi mal pensé de moi, que je dois mal penser de vous; sortez.

Il aimoit & cultivoit la Poësie; il sit des stances fort touchantes sur la mort de Henri III, & les accompagna d'une anagrame très-heureuse, où l'on trouve, sans ajouter, retrancher ni changer aucune lettre:

Frère Jacques Clément ; C'est l'Enfer qui m'a crés.

## XV.

ANTOINE, Sire DE PONS, Comte de Marennes, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de la seconde Compagnie des cent Gentilshommes de sa Maison, Lieutenant pour Sa Majesté an Gouvernement de Saintonge.

Il s'étoit jetté, en 1568, dans sa Ville de Pons assiégée par une armée de Calvinistes, commandés par Armand (1) de Clermont, Baron de Piles. Au bout d'un mois, obligé de capituler, faute de poudre & de balles: Monsieur, lui dit le Baron de Piles, on a bien vu à la vigoureuse désense que vous avez faite, que c'étoit votre bien que vous défendiez. Monsieur, lui répondit-il, depuis deux ans j'ai défendu cinq Places qui ne m'appartenoient pas; & j'y ai prouvé que mon bien, ma famille, mon honneur, sont par-tout où la patrie est attaquée.

<sup>(1)</sup> A l'horrible journée de la S. Barthelemi, cet Armand de Clermont, un des plus généreux & des plus braves Hommes de France, fut massacré, comme tant d'autres, dans la Cour du Louvre, où Catherine de Médicis leur avoit fait dire de descendre & de se promencr, & qu'elle les seroit bientôt appeller.

Son oncle, Jacques de Pons, Marquis de Mirambeau, fut le Fondateur de la Ville'de Brouage, qu'on appella d'abord de son nom de baptême, Jacopolis.

Pons est une Sirauté fort ancienne, de laquelle relèvent deux cens cinquante Fiefs, & dont le Seigneur s'est toujours qualissé Sire de Pons. Cette Sirauté ne relève que du Roi; & la manière dont les Sires de Pons lui rendoient leur hommage, est assez singulière. Le Sire de Pons, armé de toutes pièces, ayant la visière baissée, se présentoit devant le Roi, & lui disoit: Sire, je viens à vous, pour vous faire hommage de ma Terre de Pons, & vous prier de me maintenir en la jouissance de mes priviléges. Le Roi, après avoir reçu son hommage, le gratissoit de l'épée qu'il avoit ce jour - là au côté.

Antoinette de Pons, Marquise de Guercheville, étoit fille du Sire de Pons dont je parle dans cet article; elle ne sut pas moins célèbre par sa beauté, que par le rare exemple qu'elle donna. Tous les attraits de l'amour & de l'ambition ne purent la séduire. Voici comment en parle la Princesse de (1) Conti, dans son Histoire des Amours de

<sup>(1)</sup> Histoire des Amours du grand Alcandre, par Louis-

Henri IV: Ce Conquérant qui servoit si souvent de conquête à l'Amour, se promenant vers les frontières de Normandie, passa par la maison d'una Dame veuve, qui tenoit un grand rang; elle étoit très-belle, & encore jeune, & parut si aimable aux yeux de ce grand Roi, qu'il oublia entièrement la Comtesse de Guiche; sa passion alla même se loin, qu'il parla de mariage, voyant qu'elle ne vouloit point l'écouter autrement. D'autres disent que la Marquise de Guercheville, lorsqu'il lui proposa, de l'épouser, lui répondit qu'elle étoit trop reconnoissante de l'honneur qu'il vouloit lui faire. pour en accepter l'offre. En effet, dans quels nouveaux embarras ce mariage ne l'auroit-il pas jetté? Ayant été obligé de la quitter pour poursuivre ses ennemis, continue la Princesse de Conti, & ayant mis le siége devant Paris, il y prit de nouvelles, chaînes, & devint amoureux de la belle Abbesse de Montmartre..... Dans la suite, ayant épousé Marie de Médicis, il plaça auprès d'elle Madame de Guercheville, qu'il avoit trouvée plus vertueuse qu'il n'auroit voulu, & à qui il dit que puisqu'elle

Marguerite de Lorraine, Princesse de Conti, fille de Henri de Guise, tué à Blois en 1588, & morte le 30 Avril 1631.

avoit été véritablement Dame d'honneur, elle le seroit de la Reine sa semme.

## X V I.

JACQUES DE HUMIERES ET DE MONCHI, Marquis d'Ancre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'Etat, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes des Ordonnances, Gouverneur de Péronne, Montdidier & Roye, Lieutenant-Général au Gouvernement de Picardie.

Quelques actions heureuses à la guerre, ses emplois, ses grands biens, l'usage généreux qu'il en faisoit, ses manières assables lui avoient acquis la plus grande considération dans sa Province, la Picardie; il y sit signer à la plus grande partie de la Noblesse, le 23 Février 1577, une association contre les Huguenots. Cette association, dont l'exemple su bientôt suivi dans plusieurs Provinces, est regardée comme l'époque (1) & le commencement de la Ligue.

Il ne faut pas croire que les mouvemens qu'il se donna, partissent d'un véritable zèle pour la

<sup>(1)</sup> Les Guises, dès l'an 1568, avoient ameuté une pareille association en Champagne; mais elle n'avoit eu aucunes suites.

Religion Catholique; il craignoit que Henri III ne voulût donner le Gouvernement de Picardie au Prince de Condé, & la Ville de Péronne pour Place de fûreté. D'ailleurs, un procès très-confidérable qu'il avoit eu avec Montmorenci-Toré, lui avoit inspiré la haine la plus violente contre tout ce qui s'appelloit Montmorenci: il s'étoit donc entièrement sacrissé aux Guises; & c'étoit avec eux qu'il avoit rédigé les articles & la formule du serment de la prétendue Sainte Union. Voici deux de ces articles.

Si quelqu'un des Unis venoit à rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la derniere rigueur, comme traître & réfractaire à la volonté de Dieu, sans que ceux qui s'employeroient à sa juste punition, pussent encourir aucune peine, soit en public ou en particulier: ainsi l'on pouvoit assassiner sans honte, sans remords & en toute sûreté.

On créera un Chef de l'Union, à qui tous autres jureront une obéissance aveugle & sans bornes : c'est-à dire, qu'ils lui jureront la même obéissance, que le Vieux de la Montagne, du tems des Croisades, trouvoit dans ses Sujets, lorsqu'il les envoyoit poignarder tel ou tel Roi au milieu de sa Cour.

Jacques d'Humieres mourut en 1579, & laissa un

un fils, Charles d'Humieres, qui fut aussi Chevalier des Ordres, & un des plus ardens & des plus redoutables ennemis de la Ligue. Je ne suivrai point mon Roi au Prêche, disoit-il à Henri IV; mais je le suivrai & prodiguerai par-tout mon sang contre ses ennemis.

## XVII

JEAN D'AUMONT, Comte de Châteauroux, Batton d'Estrabonne, de Chapes, &c. Maréchal de France, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'État, Capitaine de cent Hommes-d'armes des Ordonnances, Gouverneur de Champagne, ensuité de Bretagne.

Il fit ses premieres armes à la bataille de Cérisoles; servit ensuite en Piémont sous le Maréchal
de Brissac; repassa en France en 1557; sut blessé
& retiré de dessous un tas de morts à la bataille
de S. Quentin; sut encore blessé à celle de Dreux,
de S. Denis, & de Moncontour, & ensin au siége du Château de Compar en Bretagne; il mourut de cette derniere blessure à Rennes, le 19
Août 1595, âgé de soixante-treize ans. Le Roi
& tous les bons François le pleurerent, dit (1)

<sup>(1)</sup> A Rege ac universo Regno deploratus, tantoque in Tome VI.

M. de Thou; il étoit en une si haute estime, ajoure-t-il, qu'en cherchant dans ce siècle un homme tel que l'étoient les anciens Preux, on l'auroit d'abord nommé; il remplissoit entièrement l'idée qu'on s'en fair, par sa vaillance, ses fatigues, ses travaux, sa force, sa taille, la droiture de son caractère, sa généreuse franchise & sa fermeté.

Le 30 Octobre 1589, Henri IV vint camper devant Paris. Quelques-uns des Seize, dans une assemblée qu'ils tinrent, délibérerent de mener les enfans du Maréchal d'Aumont à l'endroit des murailles qu'il attaqueroit, de les percer de coups à sa vue, & de jetter ensuite leurs corps tout sanglans dans le fossé. Aubray (1), son ancien ami,

pretio .... ut si nostro avo quarendus effet, qui antiquum Francorum-Galli equitis, hoc est sine fuco, verè fortis ac probi Ducis specimen, & corpore &ingenio, referret eum Aumontium ese. L. 113.

<sup>(1)</sup> Claude Aubray, Prévôt des Marchands en 1578. Il fut toujours très-fidèle à Henri III & à Henri IV, & ne refloit dans Paris, & ne feignoit d'être Ligueur, que pour leur être utile. Pendant la prompte attaque des Fauxbourgs, les Seize n'eurent pas le tems de penser aux enfans du Maréchal d'Aumont : on voit dans l'entretien du Manant & du Maheutre, Satyre Ménippée, T. III. p. 470, que dans la fuite Aubray trouva le moyen de les faire sortir de Paris.

lui écrivit à quels excès de rage ces forcenés étoient capables de porter la haine qu'ils avoient contre lui. Mon tendre & cher Aubray, lui répondit-il, le Roi a divisé son armée en trois corps; il en commande un, M. de Biron l'autre, & moi le troisème; nous attaquerons tous à la fois les Fauxbourgs S. Germain, S. Jacques & S. Marceau. l'espère que Dieu, qui me verra fidèle à mondevoir, à mes sermens, combattant pour mon Roi, protégera & conservera mes enfans. Mon tendre & cher, Aubray, au milieu de quels surieux êtes-vous, & quels instans pour moi?

Le premier Novembre, à minuit, les Faux-bourgs S. Germain, S. Jacques & S. Marceau furent attaqués & emportés l'épée à la main en moins d'une heure; mais, faute de l'artillerie nécessaire pour battre la Ville, & le lendemain, 2, Novembre, le Duc de Mayenne y étant entré avec son armée par les portes S. Martin & S. Denis, Henri IV fut contraint d'en remettre le siège à un autre tems. Il fortit des Fauxbourgs, dit l'Étoile, le 3 Novembre & demeura en bataille rangée, dans le Pré (1) aux Clercs, pour attirer le Duc de

<sup>. (1)</sup> Où sont aujourd'hui les rues Jacob, de l'Université,

K 2

# 148 HISTOIRE DE L'ORDRE

Mayenne à une bataille; mais personne ne sortit hors les portes.

Le soir de la glorieuse journée d'Ivry, 14 Mai 1590, Henri IV, à qui l'on avoit servi à souper, voyant entrer le Maréchal d'Aumont qui venoit lui rendre compte de la poursuite des suyards, & lui demander ses ordres pour le lendemain, se leva, courut à lui, l'embrassa à plusieurs reprises, & le prenant par la main, le sit asseoir à table à côté de lui, en lui disant qu'il l'avoit trop bien servi le jour de ses nôces, pour n'être pas du session.

Le Maréchal d'Aumont, en 1594, avoit assiégé un Fort que les Espagnols, favorisés par le Duc de Mercœur, avoient construit près du Conquet en Bretagne; deux attaques qu'il y sit donner, surent vigoureusement repoussées. Si j'avois cru, dit-il, ce Fore si dissicle à prendre, il seroit déja pris: oui, répéta-t-il, il seroit déja pris parce que je me serois mis, comme je viens m'y mettre, à la tête de nos gens. Il s'y mit; & le Fore sur emporté; il avoit alors soixante-douze ans.

On m'a raconté qu'en achevant de démolir, il y a dix ou douze ans, la Cathédrale de Rennes,

Taranne, de S. Pere, de Beaune, de Bourbon, de Verneuil, &c.

on avoit trouvé le Maréchal d'Aumont, dans son cercueil, comme s'il n'étoit mort que depuis trois ou quarre jours; sa longue barbe parut un prodige; on s'imagina qu'elle lui avoit cru dans le tombeau, ne sçachant ou ne résléchissant pas que de son tems, toute la Noblesse & les Militaires portoient la longue barbe.

### XVIII.

JEAN DE CHOURSES, Seigneur de Malicorne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Poitou.

A la nouvelle de la mort des Guises, tués à Blois, Paris & plusieurs Villes se révolterent. Le Comte de Malicorne harangua si bien les Habitaus de Poitiers, qu'ils envoyèrent des Députés à Henri III, pour l'assurer de leur obéissance, & que s'il lui plaisoit de venir dans leur Ville, ils le recevroient avec tous les honneurs & l'obéissance qu'ils lui devoient. Il y alla; on lui ferma les portes; & l'on tira même quelques coups de canon sur la petite troupe qui l'accompagnoit : les prédications sougueuses de l'Évêque & des Moines avoient entièrement changé les esprits. Ces séditieux promenèrent long-tems le Comte de Malicorne dans les rues, le menaçant, & lui portant à chaque pas leurs hallebardes à la gorge. Je n'ai

ijamais commis de lâchetés; le serment que vous voulez que je sasse en seroit une, leur répondit-il toujours; vous pouvez m'ôter la vie; mais vous ne m'ôterez jamais l'honneur. Ils le menèrent sur le rempart, & le firent sauter dans le sossé, en lui criant, Va trouver le Tyran. L'endroit où il tomba étoit bourbeux & plein d'herbages; il ne se sit aucun mal.

### XIX.

Albert de Gondi, Comte & puis Duc de Retz;
Pair & Maréchal de France, Marquis de Bellisse,
Général des Galeres, Chevalier de l'Ordre du Roi,
premier Gentilhomme de sa Chambre, Gouverneur
de Provence.

Un homme de la Cour de Henri III (le Comte de Dammartin) dans son Livre qui a pour titre, la Fortune de la Cour, parle ainsi du Maréchal de Retz: On l'a vu se porter toujours humblement envers tout le monde, cacher sa faveur & avoir peu de suite. Quant à ses biens, il les a tenus comme ensevelis, les mettant en banque, & faisant la plûpart de ses acquisitions loin des yeux de la Cour, & même, lorsqu'il avoit déja surmonté l'envie, il s'est logé fort petitement, & cependant si dextrement, qu'il s'est trouvé dans toutes les occasions près de

fon Maître. A la campagne, il a tâché de paroître réparer plutôt que bâtir ses maisons, voulant qu'on crut que ce qu'elles avoient de magnifique n'étoit pas de lui, mais de son prédécesseur. Il ajoutoit encore à cette conduite, l'attention de n'avoir jamais de longues & apparentes inimitiés, se raccommodant le plutôt qu'il pouvoit, avec ceux avec qui il avoit eu quelques démêlés.

Ce portrait m'a paru très-remarquable. On y voit un homme qui résléchit qu'étant comblé de biens & d'honneurs sans avoir rendu des services importans à l'État, il doit tâcher de calmer & d'adoucir l'envie par des mœurs simples, & n'affectant aucun éclat. Il est bien rare de résléchir si sagement, & de surmonter l'orgueil qu'inspirent les richesses & les dignités. Il étoit fils d'Antoine de Gondi, Florentin, Banquier à Lyon, & de Marguerite-Catherine de Pierrevive, laquelle, dit l'Étoile, avoit trouvé le moyen d'entrer au service de Catherine de Médicis, & avoit eu ensuite la charge de la nourriture de ses enfans au maillot, & même, disoit-on, avoit aidé à cette Princesse, (mariée depuis dix ans sans lignée) à en avoir : ce qui fut cause qu'étant devenue Reine & Régente du Royaume, elle avança tant en biens & en dignités, tous les Gondi.

# 112 HISTOIRE DE L'ORDRE

On a parlé diversement de leur origine. Les uns ont dit qu'elle étoit (1) très-ignoble; d'autres assurent qu'après l'avoir curieusement recherchée, ils ont trouvé que leur famille, dès le treizième siècle, tenoit un rang considérable en Toscane; & qu'à l'égard d'Antoine de Gondi, en admettant même qu'il eût été Banquier à Lyon, ce ne devoit pas être un préjugé contre sa naissance, plusieurs autres des plus illustres familles de Florence ayant fait ce commerce, & les Médicis même le faisant encore au commencement du seizième siècle. On pouvoit ajouter que si le Maréchal de Retz n'eût pas fourni des preuves authentiques & incontestables d'une ancienne & noble extraction. Henri III, qui étoit très-attentif & très-difficile sur cet article, & qui d'ailleurs ne l'aimoit pas, ne l'auroit point admis parmi les Chevaliers du S. Esprit.

On voit, dans l'Eglise de Notre-Dame, le tombeau de ce Maréchal de Retz, avec une épitaphe telle qu'on l'auroit pu faire pour un des plus grands Capitaines de ce tems-sa. Cependant il n'avoit ja-

<sup>(1)</sup> Brantôme tâche de flétrir de toutes façons le Maréchal de Retz, parce que ce Maréchal, qui avoit épousé fa cousine, ne lui avoit pas rendu, en certaines occasions, tous les services qu'il en espéroit.

mais commandé d'armée, ni pris ni défendu aucune Ville. C'est dans le Temple de Dieu, à côté de ses autels, que la vanité, favorisée par les Ministres de la Religion, grave sur le marbre & tâche d'éterniser de fastueux mensonges.

Il avoit épousé Claude-Catherine de Clermont, Baronne de Retz & Dame de Dampierre; elle ne fut pas moins célèbre par son esprit & son goût pour les sciences, que par sa beauté; ce sur elle qui répondit en latin, pour Catherine de Médicis, aux Ambassadeurs de Pologne qui apportoient au Duc d'Anjou le Décret de son élection à cette Couronne. Quelle honte! Quel malheureux stècle! s'écrie un Sçavant; les Seigneurs François sçavoient si peu de latin, qu'il ne s'en trouva aucun qui pût s'entretenir avec ces Ambassadeurs, pendant ce voyage. Je crois qu'il en seroit de même dans ce siècle-ci, & que ce ne seroit pas un grand malheur.

# XX.

RENÉ DE VILLEQUIER, Baron de Clervaux, d'Aubigny & d'Evry, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Gentilhomme de sa Chambre, Gouverneur de Paris & de l'Isle de France, Conseiller d'État, Capitaine de cent Hommes d'armes des Ordonnances

# 154 HISTOIRE DE L'ORDRE

Il fut un des Favoris de Henri III. Les uns prétendent qu'il lui fut toujours fidèle & affectionné; d'autres soutiennent qu'il devint Ligueur, & qu'il favorisoit le Parti des Guises. Il n'est pas douteux qu'en 1588, quelques jours avant les Barricades, il tâcha d'empêcher, & même avec menaces, Nicolas Poulain, Sujet fidèle & zélé, de continuer de donner à ce Prince des avis sur les attentats qu'on méditoit contre lui. On cite une autre preuve de son infidélité qui me paroît assez équivoque. Henri III, dit-on, apprenant que le Duc de Guise, malgré la défense qu'il lui en avoit faite, venoit d'arriver à Paris, & alloit même se présenter devant lui, parut très-courroucé, jetta trois ou quatre fois les yeux sur un épieu (1) qui étoit toujours, suivant l'ancien usage, au chevet du lit de nos Rois, passa dans son cabinet, y resta près d'un quart-d'heure, revint, toujours fort agité, regarda encore à l'endroit où devoit être l'épieu, & ne le voyant plus, demanda qui l'avoit

<sup>(1)</sup> Ce même Duc de Guise avoit déja pensé être tué de ce même épieu par Charles IX: Ce jeune Monarque irrité, dit Pierre Matthieu, le poursuivit avec l'épieu qui devoit toujours être, suivant l'ancien usage, au chevet du lit du Roi. Hist. de Charles IX, pag. 378.

ôté: Moi, & j'ai cru vous servir, lui répondit Villequier. Henri III, ajoute-t-on, le regarda fixément, ne lui répondit rien, & commença de ce moment à ne lui plus marquer d'amitié ni de confiance.

René de Villequier mourut, en 1590, en son Château d'Evry en Brie; il avoit beaucoup d'esprit, s'énonçoit agréablement, & réussit dans plusieurs négociations très-délicates & très-dissit-les. Il se faisoit estimer à l'armée; mais il redevenoit, à la Cour, un vrai Sibarite. Tous les Mémoires de ce tems-là lui reprochent des rassinemens outrés de luxe & de plaisirs; il sur le premier qui sit servir sur sa table une omelette saupoudrée de sines perles broyées.

Sa fille, mariée à Jacques d'Aumont, devint l'héritiere de tous les biens de sa Maison, par la mort de Claude de Villequier son frere, & par celle de Georges de Villequier son cousin germain, les derniers de cette illustre famille.

## XXI.

CLAUDE DE VILLEQUIER, dit l'aîné, Seigneur & Baron de Villequier, Vicomte de la Guerche en Touraine, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes.

Son fils, Georges de Villequier, étant entré chez lui, blessé au bras, & lui ayant raconté qu'il venoit de tuer Lignerolles, & pourquoi il s'étoit battu contre lui: Misérable, lui dit-il, c'est pour complaire au Roi, c'est pour te mettre en faveur que tu as attaqué un homme avec qui tu n'avois aucune querelle! As-tu donc cru qu'en exposant ta vie contre lui, tu couvrirois la honte de ton action? Ton prétendu courage n'est que bassesse; il vaudroit mieux que tu n'en eusses point. Malheureux, on ne dira jamais que tu es brave, que l'on ne pense en même tems que tu es indigne de l'être.

Lignerolles, Favori du Duc \* d'Anjon, avoit en l'imprudence de faire connoître à Charles IX, qu'il fçavoit que sa mère, Catherine de Médicis, venoir ensin de le déterminer à faire massacrer l'Amiral de Coligni & tous les Huguenots. Charles IX envoya chercher le Duc d'Anjou, & après lui avoir fait avouer qu'il avoit eu la foiblesse de consier cet important secret à son Favori, lui déclara qu'il alloit prévenir les suites que pouvoir avoir son indiscrétion. Il connoissoit le caractère inconsidéré de Villequier, & tout son empressement à lui plaire; il lui dit, comme en considen-

<sup>\*</sup> Depuis Henri III.

ce, qu'il n'étoit plus le maître de sa haine contre Lignerolles, & qu'il espéroit de trouver quelqu'un qui, sous le prétexte d'une querelle particuliere, le déseroit de cet odieux Courtisan de son frere. Villequier, sans résléchit qu'il n'y a qu'un vil esclave en qui la voix de l'humanité se tait, & dont la main s'asservit à toutes les volontés d'un maître, va chercher Lignerolles, l'insulte, lui fait mettre l'épée à la main, & le tue.

# XXII.

JEAN BLOSSET, Seigneur & Baron de Torci, Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller d'Etat, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances, Lieutenant-Général au Gouvernement de Paris & de l'Iste de France.

On voit son nom parmi les noms des principanx Officiers, à presque tous les siéges & toutes les batailles de ce tems-là.

Ayant sçu qu'on le soupçonnoit d'un commerce secret avec le Ministère d'Espagne, il demanda à Henri III de tenir un Chapitre de l'Ordre du S. Esprir, pour y être dégradé ou déclaré innocent. Après s'être pleinement justissé: Messeurs, dit-il, je crois que je suis à présent en droit de dire, Domine, ne projicias me à facie tuâ, & Spiritum

fanctum tuum ne auferas à me : « Sire, ne me » bannissez pas de votre présence & ne m'ôtez » point votre S. Esprit » : c'est un verset de l'Office des Chevaliers de cet-Ordre, p. 2.

En 1,81, le Grand-Seigneur, Amurath III, ayant envoyé un Ambassadeur à Henri III, pour le convier d'assister, par un de ses Ambassadeurs, à la cérémonie de la Circoncision de son fils aîné. M. de Torci qui aimoit & cultivoit les Belles-Lettres, profita de l'occasion pour aller à Constantinople, d'où il rapporta plusieurs Manuscrits Grecs.

Louis d'Ailli & Charles, son frère cadet, surent tués à la bataille de Saint-Denis en 1567; Louis ne laissa point d'enfans; Charles en laissa. Leur succession occasionna dans la suite un procès; il fut question de sçavoir lequel des deux étoit mort le dernier. Le Parlement, qui ne put en avoir aucune certitude, jugea qu'il ne devoit pas renverser l'ordre de la nature, & suivant la règle établie par le Droit, prononça en faveur de ceux qui prétendoient que la succession avoit passé de l'Aîné au Cadet, & qu'étant les héritiers légitimes du Cadet, elle leur appartenoit. Pendant tout ce procès, il fut souvent mention du Baron de Torci, parce qu'on se souvenoit d'avoir entendu dire que c'étoit

lui qui avoit combattu & tué les d'Ailli. Il est assez étonnant que M. de Thou, qui parle de ce procès, se trompe au point de dire que Louis & Charles d'Ailli étoient le père & le fils.

### XXIII.

Antoine d'Estrées, Marquis de Ceuvres, premier Baron & Sénéchal du Boulonnois, Vicomte de Soissons, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'État, Grand Maître de l'Artillerie de France, Gouverneur de la Fere, de Noyon & de l'sle de France, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes des Ordonnances.

Le Duc de Mayenne, renforcé par dix mille hommes de troupes espagnoles, écrivit aux Parifiens, le 8 Mars 1593, qu'il marcheroit tout de suite à leur secours après la prise de Noyon qu'il venoit d'assiéger, & dont il seroit le maître en trois ou quatre jours. Il l'espéroit, parce que la plûpart des Habitans de Noyon étoient Ligueurs, & que la garnison n'étoit pas forte; mais Antoine d'Estrées, Gouverneur de cette Ville, par ses sages précautions, ses largesses, le zèle & le courage qu'il inspira à ses Soldats, & par quelques stratagêmes de guerre qu'il imagina & qui lui réussirent, rendit ce siège si meurtrier pour les

Assiégeans, que lorsqu'il capitula au bout de trois semaines, leur armée ne sut plus en état de rien entreprendre, tant elle étoit ruinée & dépérie. Parmi les plus importans services qu'on m'ait jamais rendus, disoit Henri IV, je compterai toujours la belle & l'étonname désense de M. d'Estrées dans Noyon; elle sut cause que le Duc de Mayenne ne sut plus en forces pour attaquer mes postes sur la Seine, au-dessus & au-dessous de Paris, ca qui contribua beaucoup dans la suite à sa réduction.

En 1594, après la mort du Marquis d'O, Gouverneur de Paris & de l'Isle de France, Henri IV en sit deux Gouvernemens; il donna celui de l'sle de France à M. d'Estrées. A l'égard du Gouvernement de Paris, dit-il en plaisantant, j'ai cherché quelque autre Gentilhomme de bonne maison, ayant de l'expérience, & qui pût être agréable aux Parisiens; & j'ai jetté les yeux sur moi.

Les d'Estrées descendoient de Raoul d'Estrées, Maréchal de France en 1272, sous le règne de Saint Louis, & dont le fils épousa une Princesse du Sang, Marguerite de Courtenai.

# XXIV.

CHARLES-ROBERT DE LA MARCK, Comte de Braine & de Mauleyrier, Baron de Pontarci, Duc de de Bouillon, Prince de Sedan, Chevalier de l'Or-' dre du Roi, Capitaine des Cent-Suisses de la Garde.

J'ai dit, plus haut, qu'il étoit un des Mignons de Henri III, & que tous ces Mignons, toujours si parés, si bien frisés, si parfumés, si plongés dans les délices & les plaisirs, n'en étoient pas moins braves. M. Charles Robert de la Marck, dit Brantôme, quoiqu'il aime à bien passer son tems, à rire, à goguenarder, à dire le mot, car il y est nompareil, ne s'y est cependant pas tant amusé, qu'il n'ait bien fait preuve de sa valeur; il sut le premier Gentilhomme qui monta sur le haut de la bréche au premier assaut de Rouen, & y sut blessé; & il n'étoit pas encore bien guéri d'une autre blessure qu'il avoit reçue peu auparavant, dans la belle escarmouche qui se sit devant Corbeil.

A l'occasion de ce Charles-Robert de la Marck, voici un trait rapporté dans plusieurs Mémoires de ce tems-là, & sur lequel je ferai une réslexion qui paroîtra, je crois, très-juste. Henri III, pendant une de ces retraites qu'il faisoit assez souvent à Vincennes avec dix ou douze de ses Pénitens, avoit ordonné un jeune & une abstinence dont Charles-Robert de la Marck s'ennuya. Il vint secrètement à Paris, & y acheta lui-même,

en plein marché, deux belles folles, avec tout ce qu'il falloit pour y faire une bonne sauce : tandis qu'il l'apprêtoit, l'odorat de Henri III, qui passoit par hasard dans le dortoir, en sut frappé; il regarda par le trou de la serrure, apperçut la Marck qui souffloit le seu du réchaud où étoit son plat, lui cria plusieurs fois, Frere Robert, je vous vois, ouvrez, en lui reprochant sa gourmandise & sa désobéissance 1 la règle. Frere Robert, de fort mauvaise humeur, quitta son réchaud, s'approcha de la porte, lui déclara nettement qu'il ne vouloir plus être Pénitent; que Sa Majesté & les autres pouvoient faire abstinence tant qu'ils voudroient; qu'il alloit achever de faire cuire ses solles; qu'il n'ouvriroit qu'après les avoir mangées, & qu'alors on pourroit le chasser, si l'on vouloit, de sa cellule & de la Confrairie.

Les mêmes Écrivains qui rapportent ce trait, disent que Henri III vouloit en imposer au Peuple par de prétendus actes de dévotion qu'il ne pratiquoit pas, & que ses fréquentes retraites au Bois de Vincennes, de Boulogne, & autres lieux, n'étoient que des parties de libertinage & de débauches. Mais, puisqu'il enjoignoit le jeûne & l'abstinence; puisqu'il en reprochoit la transgression; puisque la Marck étoit obligé de se cacher pour

manger deux solles, n'est-ce pas une preuve que ces retraites n'étoient point des parties de libertinage & de débauches, & que toutes ces infamies qu'on disoit qui s'y passoient, n'étoient que des calomnies que la rage des Ligueurs répandoit parmi le Peuple?

## XXV.

FRANÇOIS DE BALZAC, Seigneur d'Entragues, de Marcoussis, de Malesherbes, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'État, Gouverneur d'Orléans, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes des Ordonnancès.

Après la mort de sa premiere semme, Jacqueline de Rohan, Dame de Gié, dont il avoit eu deux sils & une sille, il s'étoit remarié avec la belle Marie Touchet, maîtresse de Charles IX, & en avoit eu deux silles, Henriette & Marie d'Entragues. Henri IV, dit Mezerai, se laissa prendre aux appas de Henriette d'Entragues: cette Demoiselle enjouée, vive, spirituelle, engageante, tira de lui, par des resus attrayans, une promesse de l'épouser, si elle lui donnoit un fils dans l'année.

A peu près dans le même tems, le 9 Octobre 1599, le Parlèment de Paris, joignant ses représentations à celles des plus grands du Royaume &

Au commencement de Juillet 1600, pendant un orage, le tonnerre étant entré dans la chambre de Mademoiselle d'Entragues, la frayeur qu'elle en cut, la sit accoucher d'un enfant mort. A ce triste accident succéda bientôt la nouvelle du (1) mariage de son Amant. Son dépir sut extrême : elle resusa de recevoir trois Lettres qu'il lui écrivit; & lorsqu'il alla la chercher à Verneuil, Terre qu'il lui avoir achetée & où elle s'étoir retirée, il eut à essuyer tous les reproches & les emportemens d'une Maîtresse ambitieuse, qui se disoit déshonorée & indignement trompée. Enfin ils se raccommodèrent; & elle accoucha, l'année suivante, d'un second enfant qui sut légitimé sous le nom de Henri de Bourbon, Duc de Verneuil.

En 1604, sur des avis certains des complots de M. d'Entragues & de son beau-sils, le (2) Comte d'Auvergne, Henri IV redemanda à Mademoi-selle d'Entragues la promesse de mariage qu'il lui avoit faite. Elle resusa de la rendre: il la menaça; elle en devint plus altiere, lui répondit qu'elle étoit sa véritable & légitime épouse, commença

<sup>(1)</sup> Marie de Médicis arriva à Marseille le 3 Novembre 2600; & le mariage sut consommé à Lyon le 9 de Décembre.

<sup>(2)</sup> Charles de Valois, Comte d'Auvergne, depuis Duc d'Angoulème, fils naturel de Charles IX & de Marie Touchet, & par conféquent frère utérin de Mademoiselle d'Entragues.

de le dire hautement dans tout Paris; & ce qu'on ne croiroit jamais, dit M. de Sulli, elle trouva des Ecclésiastiques qui la soutinrent dans ses extravagances, & qui eurent l'insolence de publier les bans du mariage qu'elle se vantoit d'obliger le Roi de contracter avec elle.

M. d'Entragues & le Comte d'Auvergne furent arrêtés & mis à la Bastille. On trouve dans une armoire du cabinet de M. d'Entragues, dans le Château de Marcoussis, le chiffre & trois Lettres (1) du Roi d'Espagne, signées vo el Rey, l'une à M. d'Entragues, l'autre à Mademoiselle d'Entragues, & la troisième au Comte d'Auvergne. A ces trois Lettres étoit jointe une promesse du même Roi, avec serment solemnel, qu'en lui remettant le fils de Mademoiselle d'Entragues, le Duc de Verneuil, il le feroit reconnoître pour Dauphin & légitime Successeur de la Couronne

<sup>(1)</sup> On peut juger par ces Lettres trouvées à Marcouffis, du peu de foi qu'on doit ajouter à ce que rapporte Amelot de la Houssaye, dans ses Mémoires Historiques, T. III, pag. 244, au sujet d'Antoine Chevillard. De toutes les erreurs & faussetés répandues dans son Livre, celle-là est une des plus indifférentes, & d'ailleurs ne décèle pas, comme beaucoup d'autres, la malignité de son âme.

de France; lui donneroit cinq Forteresses en Portugal, avec une administration honorable, & cinquante mille ducats de pension; qu'il donneroit aussi à M. d'Entragues & au Comte d'Auvergne, deux Places fortes, & à chacun vingt-cinq mille ducats de pension, & les assisteroit de toutes ses forces quand l'occasion s'en présenteroit. Il faut avouer que les Maîtres de la terre, pour se nuire & causer des troubles dans les États les uns des autres, se servent quelquessois de moyens bien petits, bien ignobles, & auxquels de simples Bourgeois qui se haïroient, auroient honte d'avoir recours; observons encore que la France & l'Espagne n'étoient plus en guerre.

Par Arrêt du Parlement de Paris, le premier Février 1605, M. d'Entragues & le Comte d'Auvergne furent condamnés à mort, & Mademoifelle d'Entragues à être détenue dans l'Abbaye de Beaumont, près de Tours, fous un plus amplement informé. Henri IV l'aimoit encore, & lui pardonna entièrement. M. d'Entragues en fut quitte pour être relégué dans ses Terres, & le Comte d'Auvergne pour rester en prison à la Bastille; il n'en sortit que sous le règne suivant, en 1616. Il avoit beaucoup d'esprit & de valeur, & 2'étoit distingué dans toutes les occasions, sur-tout

130

au combat d'Arques, où, n'ayant que seize ans, il avoit tué le vaillant Sagonne. Il avoit épousé esz premières noces, Charlotte de Montmorenci; elle mourut en 1636; il se remaria en 1644, à l'âge de soixante-onze ans, avec Françoise de Nargonne; & comme elle ne mourut qu'en 1713, agée de quatre-vingt-douze ans, on a dit qu'on avoit vu, par une espece de paradoxe chronologique, une bru mourir cent trente - huit ans après son beaupère, Charles IX, père du Comte d'Auvergne, étant mort en 1574.

Mademoiselle d'Entragues mourut le Mercredi des Cendres 1633, âgée de cinquante-quatre ans; elle avoit fondé le Couvent des Filles Blenes, ou Annonciades Célestes. J'ignore si elle y a été enrerrée; mais on voit, aux Minimes de la Place Royale, les tombeaux de son frere, le Comte d'Auvergne, depuis Duc d'Angoulême, & de sa mère, Marie Touchet, morte le 28 Mars 1638, âgée de quatre-vingt-neuf ans . & belle encore : ils demeuroient dans ce quartier, rue Pavée, à l'Hôtel d'Angoulême, aujourd'hui l'Hôtel de Lamoignon.

## X X V I.

PHILIBERT DE LA GUICHE, Seigneur de Chaux

mont, Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand-Maître de l'Artillerie de France, Conseiller d'Etat, Gouverneur du Bourbonnois, Beaujolois, Lyonnois & Forêt.

" Si j'étois la Guiche, & si la Guiche éçoit Roi, " je serois sûr, disoit Henri III, d'être aussi aimé " de lui qu'il l'est de moi. " Il lui donna en 1578, la charge de Grand-Maître de l'Artillerie, vacante par la démission de M. de Biron, Armand de Gontaut.

Quand une Ville assiégée a laissé tirer le canon, & qu'elle est ensuite obligée de se rendre, toutes ses cloches, toutes celles de ses Eglises, & les dissérens instrumens & ustensiles de guerre, en cuivre & en airain, appartiennent au Grand-Maître de l'Artillerie; & les Habitans sont obligés de les racheter d'une somme d'argent. M. de la Guiche, tandis qu'il exerça cette charge, donnoit toujours cette somme à la veuve ou à la fille de l'Officier, peu riche, qui avoit été tué le premier au siege.

Ayant fait faire à l'Arsenal la grande porte en face du quai des Célestins, il sit mettre au haut l'inscription qu'on y lit, la plus belle, je crois, qui soit dans Paris, & qui pouvoit faire allusion aux

#### 170 HISTOIRE DE L'ORDRE

complots que la Ligue formoit déja contre son Roi:

Etna ha: Henrico Vulcania tela ministrat.

Tela gigantaos debellatura furores.

PHILIBERT DE LA GUICHE, Grand-Maître de l'Artillerie de France, M. D. LXXXIV.

Il ne fut pas moins aimé & estimé de Henri IV, qu'il l'avoir été de Henri III; & tous les Historiens disent qu'il contribua beaucoup à l'heureux succès de la journée d'Arques & au gain de la bataille d'Ivri. Il mourut à Lyon le jour de la Fête-Dieu 1607.

## XXVII.

PHILIPPE STROSSI, Seigneur d'Epernai, Chevalier de l'Odre du Roi, Conseiller d'Etat, Colonel-Général de l'Infanterie Françoise.

Le Capitaine Charri, à la création du Régiment des Gardes Françoises, en 1563, sut nommé pour en être le Mestre-de-Camp; ayant été tué sur le pont Saint Michel, vers la sin de cette même année, M. de Strossi lui succéda: il n'avoit que 22 ans; mais il s'étoit déja acquis beaucoup de réputation à cinq sieges & à deux combats. En 1569,

après la mort de M. d'Andelot & celle du comte de Brissac, tué au siege de Mucidan, il sut fait Colonel-Général de toute l'Infanterie Françoise, & ne tarda pas à obliger ses envieux même de convenir, que personne n'étoit plus digne que lui de ce haut grade. L'armée du Roi étoit campée près de la Roche-Abeille en Limousin: celle des Calvinistes, un matin, à la faveur d'un brouillard, s'en approcha à l'improviste & si soudainement, qu'ayant culbuté les premiers postes, elle l'auroit entièrement défaite, avant qu'elle pût se reconnoître & se ranger en bataille, s'il ne se fût pas promptement avancé, tâchant de rallier & de rassurer les fuyards, & s'il n'eût tenu pendant plus d'une heure contre quarre mille Arquebusiers, n'en ayant avec lui que cinq ou six cents. Au commencement de cette subite attaque des Gardes avancées, & lorsqu'elles fuyoient en désordre, il étoit échappé à quelques Soldats, affectionnés à la mémoire du Comte de Brissac, de dire, Ah! où est Brissac? Où il est, leur dit M. de Strossi? mordieu je vous menerai si avant & en lieu aussi chaud, qu'il ait jamais pu vous mener; suivez, suivez-moi.

Au siege de la Rochelle en 1573, il monta deux sois le premier à l'assaut. M. de Strossi,

Catherine de Médicis, en 1582, lui donna le commandement de l'armée navale, qu'elle envoyoit pour tâcher de tirer quelques ayantages de ses prétentions sur la Couronne de Portugal. Malgré la supériorité des Espagnols en troupes & en vaisseaux, il les attaqua près des Açores, le 26 Juiller. Accablé par le nombre, blessé & abandonné de plusieurs de ses vaisseaux à qui le combat parut insoutenable, il fut fait prisonnier. Le Général Espagnol, le Marquis de Santa-Cruz, contre toutes les Loix de la guerre, de l'honneur, & de l'humanité, au lieu de le faire panser, ordonna qu'on le perçât de deux coups de dague en sa présence, & le fit jetter, encore vivant, à la mer. Ainsi périt, à l'âge de quarante-deux ans, un des plus braves & des plus honnêtes hommes de l'Europe.

On lit dans le Journal de Henri III, T. I, p. 380, que le Roi, le premier jour de l'an 1583, fit la solemnelle célébration de son Ordre du Saint-

<sup>\*</sup> Depuis Henri III.

Esprit, aux Augustins, en la manière accoutumée, & que le lendemain, après le Service des morts, sur enterré solemnellement le manteau & l'ordre de Philippe Strossi.

Il étoit fils de Pierre Strossi, Maréchal de France, tué au siege de Thionville, le 20 Juin 1558. Le Roi, dit-il en tombant & en expirant, perd en moi (1) un bon & sidele Serviteur.

## GRANDS OFFICIERS COMMANDEURS.

PHILIPPE HURAULT, Seigneur de Chiverni & de Limours, Chancelier-Commandeur des Ordres du Roi (2), Chancelier & Garde des Sceaux de France, Gouverneur d'Orléans, d'Etampes, de Blois, d'Amboise, Lieutenant-Général pour Sa Majesté auxdits Pays.

Henri III l'ayant soupçonné d'être devenu Ligueur & ami du Duc de Guise, lui ôta les Sceaux

<sup>(1)</sup> Concidit, càm has tantum novissima verba protulisset, Regem in morte sud optimum & sidelissimum Ministrum admittere. De Thou, L. 20.

<sup>(2)</sup> J'ai dit, ailleurs, que Henri III, lors de l'Institution de l'Ordre du S. Esprit, y nomma pour Grands Officiers & pour Hérault & Huissier, ceux qui l'étoient déja de celui de S. Michel.

en 1588. Henri IV les lui rendit en 1590, en lui disant: Voilà, M. le Chancelier, deux pistolets que yous scavez bien manier & done je desire que vous me serviez; vous m'avez fait avec eux du mal plusieurs fois; mais je vous le pardonne, parce que c'étoit par le commandement & pour le service du feu. Roi mon frere. Servez-moi comme vous l'avez servi, & je vous aimerai autant & mieux que lui, & croirai vos conseils; car il s'est mal trouvé de n'avoir pas voulu les suivre. Messieurs, ajouta-t-il, en se tournant vers les personnes qui étoient présentes, ces deux pistolets que je remets à M. le Chancelier, ne font pas tant de bruit, que ceux dont nous tirons tous les jours; mais ils frappent bien plus fort & de plus loin; j'en ai l'expérience par les coups que j'en ai reçus.

M. de Chiverni étoit très-petit, dit M. de Thou, mais bien fait dans sa taille, doux, civil, obligeant, cherchant à plaire, & cependant trèsferme quand il le falloit.

En 1594, il ne craignit point de s'attirer la haine & la vengeance des Princes Lorrains qui étoient encore alors très puissans en France; il fit en plein Conseil les plus vives représentations à Henri IV qui avoit promis le Gouvernement de Provence au Duc de Guise. « Je suis frappé de vos raisons.

" lui dit Henri IV; mais j'ai donné ma parole; je la tiendrai. Votre Majesté est la maîtresse, répondit-il; mais elle voudra bien me donner un
certificat de tout ce que je viens de lui représenter, asin qu'on ne me puisse pas reprocher,
Magistrature du Royaume, j'ai gardé le silence,
par lâcheté ou par dissimulation, sur une assaire
si importante. " Il obtint ce certificat; &
lorsqu'il scella les Provisions du Duc de Guise, il
écrivit de sa propre main, au dessous du sceau,
que par un acte authentique, signé des quatre
Secrétaires d'Etat, Sa Majesté avoit reconnu que
c'étoit contre son avis qu'elle avoit accordé ce
Gouvernement.

On a beaucoup parlé de ses amours avec la Marquise de Sourdis, tante de la belle Gabrielle. Un Chancelier, s'écrie un Historien, être amoureux! Cet Historien à qui cela paroit si ridicule & si étonnant, auroit donc été encore bien plus étonné, s'il avoit sçu que M. de Châteauneuf, Garde des Sceaux, dansa en 1633, dans un Bal à Bordeaux.

Voici un trait qui ne prouveroit pas que les Eccléssastiques aient grande constance dans la bonne foi les uns des autres. Les Ligueurs étoient les maî-

tres de Reims. Henri IV, pour se faire sacrer, choisir la Ville de Chartres; mais il falloit une sainte Ampoulle. Le Chancelier de Chiverni se rappella qu'on disoit qu'il y en avoit une à Marmoutiers, toute aussi miraculeuse que celle de Saint-Remi; il écrivit aux Religieux de la prêter: ils pensèrent apparemment que les Chanoines de Chartres pourroient la leur filouter, & déclarèrent qu'ils ne la prêteroient que sur bons gages. On leur donna, en ôtages, Henri Hurault, Comte de Chiverni; Auguste de Bellegarde, Baron de Thermes; Caumont de Lauzun, & Hallwin de Piennes.

Guillaume Pot, Chevalier, Seigneur de Rhodes & de Chemaut, Prévot Maître des cérémonies, Commandeur des Ordres du Roi, Grand-Maître des cérémonies de France, premier Ecuyer-Tranchant, Porte-Cornette (1) Blanche de Sa Majesté.

Henri

<sup>(1)</sup> La Cornette Blanche étoit l'étendard sous lequel se rangeoient tous les Volontaires, & même les Princes, les Maréchaux de France & les Capitaines, dont les Régimens ou Compagnies n'étoient point dans l'armée. La charge de Porte-Cornette Blanche étoit confidérable par les priviléges & les appointemens qui y étoient attachés.

Henri III, passant près du Château de Chemaut, s'y arrêta & y dîna: il sut surpris de rencontrer, dans la cour & les jardins, plusieurs hommes à qui il manquoit une jambe ou un bras. Sire, lui dit M. de Rhodes, un Marchand qui croyoit avoir de grandes obligations à mon pere, mourut il y a trois ans; n'ayant que des parens fort éloignés, il me légua par son testament une somme de soixante mille livres; j'ai affecté le sonds & le revenu de cette somme à la nourriture & l'entretien de quinze Soldats, nés dans mes terres, & que leurs blessures auroient mis hors d'état de servir Votre Majesté.

Cetre fondation de M. de Rhodes, sit naître à Henri III l'idée d'un Ordre de la Charité Chrétienne, pour de pauvres Officiers & Soldats estropiés à la guerre; il assigna pour leur entretien, des revenus sur les Hôpitaux & les Maladreries de France, & leur donna une maison située rue de l'Oursine, Fauxbourg Saint-Marceau; il statua que ceux qui seroient reçus dans cet Ordre, porteroient sur leurs manteaux, au côté gauche, une croix ancrée de saint blanc en broderie, ornée & bordée de bleu céleste, chargée d'une steur de lys d'or, avec ces mots en broderie d'or, pour avoir sidelement servi. Les troubles dont le Royaume sur

NICOLAS DE NEUFVILLE, Marquis de Villeroi, Seigneur d'Alincourt & de Magni, Baron de Buri, Secrétaire d'État, Grand-Trésorier Commandeur des Ordres du Roi.

Je parlerai de lui à l'article de son fils, Charles de Neufville, Marquis de Villeroi, Chevalier des Ordres. Il mourat à Rouen le 12 Novembre 1617.

CLAUDE DE L'AUBESPINE, Seigneur de Verderonne, Secrétaire-Commandeur des Ordres du Roi.

Il écrivit à Etienne de Neuilli, Premier Préfident à la Cour des Aydes: « Vous sollicitez, " Monsieur, la place de Prévôt des Marchands; " je la sollicite aussi. Je sais qu'hier, dans une " audience que vous eûtes du Roi, vous n'épar-" guâtes rien pour me rendre très-suspect à Sa

" Majesté: si je lui remettois ces deux Lettres &

» ce Mémoire, vous seriez à jamais perdu dans

» son esprit; & je serois défait d'un Concurrent

» & d'un ennemi. Je vous renvoye le tout. Lorse que vous m'écrivîtes ces Lettres, & que vous m'envoyâtes ce Mémoire, nous étions amis; je ne dois pas abuser de la constance que notre manité vous inspiroit alors ».

## C. de l'Aubespines

On lit dans le Journal de Henri III, année 1582, qu'Étienne de Neuilli fut élu Prévôt des Marchands par ordre du Roi, qui dans la suite eur de fréquens sujets de se repentir des marques de bienveillance qu'il avoit données, en dissérentes occasions, à cet indigne Magistras.

Claude de l'Aubespine, en 1608, se démit de sa charge de Secrétaire des Ordres, en faveur d'Antoine Potier, Secrétaire d'Etat.

## SECONDE PROMOTION

Faite dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris, le 31 Décembre 1579.

# CARDINAUX ET PRÉLATS.

Ì.

CHARLES DE BOURBON, Cardinal, Archevêque de Rouen, Légat d'Avignon, Abbé de Sainte. Germain-des-Prés, & de S. Ouen. Son neveu, Henri de Bourbon, Prince de Condé, dont tous les Historiens, Catholiques & Protestans, parlent avec la plus grande estime, étant mort empoisonné à S. Jean d'Angeli, il alla trouver le Roi: Sire, lui dit-il, avec exclamation, voilà ce que c'est que d'être excommunié; oui, Sire, j'attribue la mort de mon neveu au soudre d'excommunication dont le Pape l'avoit frappé. Si tous ceux qui sont excommuniés mouroient, répondit froidement Henri III, il mourroit bien du monde.

Ce bon Cardinal fut toute sa vie lié avec les Guises, quoique les plus grands ennemis de sa maison, & qu'ils le trompassent & le jouassent en toute occasion. Ce fut à leur persuasion, qu'après la mort du \* Duc d'Alençon, il prétendit être le premier Prince du Sang, & le plus proche héritier de la Couronne. Ils lui firent quitter l'habit ecclésiastique & ceindre l'épée; ils lui promettoient de lui faire obtenir une dispense du Pape pour se marier; & les Jésuites l'assuroient qu'il auroit une nombreuse postérité. Il avoit alors soixante-trois ans, & commençoit d'être fréquemment tourmenté d'une rétention d'urine, dont ensin il mourut le 8 Mars 1590, âgé de soixante-

<sup>\*</sup> Frère de Henri III.

sept ans. La Ligue l'avoit proclamé Roi sous le nom de Charles X. On vient de voir qu'il attribuoit la mort du Prince de Condé au soudre de l'excommunication; on auroit pu dire que le Ciel voulur que le titre de Roi, qu'il avoit injustement adopté, sût la cause de la sienne. Un très-habile Médecin qu'il avoit envoyé chercher, s'étant présenté à la porte de sa prison, dit qu'il venoit pour le Roi; les Gardes répondirent qu'il n'y avoit point d'autre Roi en France que Henri IV, & qu'il n'entreroit pas tandis qu'il donneroit ce titre au Cardinal de Bourbon; ce Médecin s'obstina, & aima mieux s'en retourner que de ne le lui pas donner.

M. de Villeroi, dans un Discours sur les rangs & préséances en France, rapporte qu'en 1561, aux Etats-Généraux tenus à S. Germain-en-Laye, le Cardinal Charles de Lorraine, ayant prétendu, comme plus ancien Cardinal, la préséance sur le Cardinal de Bourbon, on lui répondit qu'il pourroit la prétendre aux cérémonies ecclésiastiques; mais que dans les Assemblées de la Nation, il étoit bien étrange qu'il osât la disputer à un Prince de la Maison de France; & depuis, ajoute M. de Villeroi, aux tenues d'Etats, le Cardinal de Bourbon ne voulut plus tenir rang d'Ecclésiastique qu'è

peut échéoir à un Cardinal simple Gentilhomme, & même à un pédant, ou à un vilain, mais tenir celui de Prince du Sang.

Pour éviter ces disputes de préséance, ou par d'autres raisons, il n'y a point de Cardinaux en Pologne; & il est défendu aux Prélats de ce Royaume, par les Constitutions de 1633 & 1641, de solliciter le Cardinalat.

## II.

Louis de Lorraine, Cardinal de Guise, Archevêque-Duc de Reims, premier Pair Ecclésiastique, Légat né du Saint-Siège, Abbé de S. Denis, de Fescamp & de Clugny, sué à Blois le 24 Décembre 1 : 88.

Il est certain que jamais Sujets ne furent plus coupables envers leur Roi & l'Etar, que le Duc & le Cardinal de Guise; que si Henri III ne les este prévenus, ils alloient consommer leur crime, en attențant sur sa personne; qu'ils s'étoient rendus si puissans, qu'il ne pouvoit les faire punir juridiquement; que dans son Confeil il montra une lettre, par laquelle Sixte-Quint l'exhortoit à se rendre le plus fore & le mattre par toutes fortes de moyens, & quelques violens qu'ils fussent; & que cependant ce même Pape vouloit l'excommenier, prétendant qu'un Cardinal n'étoit justiciable que de la Cour de Rome. Quoi, lui répondit Claude d'Angennes, Evêque du Mans, un Sujet par le choix & la nomination de son Roi, possédera dans son Royaume des revenus considérables, lui aura fait serment de sidélité, trahira ce serment, excitera des révoltes, des séditions, & ce Membre de la Nation ne pourra pas être jugé par les Loix & les Juges de la Nation? Quel est le Souverain qui voudroit avoir des Cardinaux dans ses Etats?

Le Cardinal de Guise n'avoit ni l'esprit ni les manières prévenantes & affectueuses de ses frères; son accueil étoit ordinairement froid; parlant peu, moins par prudence que par sierré, il confervoit son orgueilleuse gravité jusques dans les bras de ses maîtresses: Aimerie de Lescherennes, dont il eut un sils qu'il reconnut publiquement; écrivoit à une de ses amies, qu'excédée d'ennui, elle avoit ensin quitté son Sultan.

Henri III, né le 19 Septembre 1551; Henri IV, le 13 Décembre 1553; le Duc de Guise, le 31 Décembre 1550, & le Cardinal de Guise, le 6 Juillet 1555, étudioient ensemble au Collége de Navarre: tous les quatre surent assassinés.

RENÉ DE BIRAGUE, Chancelier de France, Cardinal , Evêque de Layaur , Abbé de Flavieni , de Longpont, de S. Pierre de Sens, Prieur de Souvigni & de Sainte-Catherine-du-Vai-des-Ecoliers, fils de Galeas de Biraque, Gouverneur de Pavie, & d'Antonia Trivulce, fœur du fameux Capitaine Jean-Jacques Trivulce.

. Il éroit d'une des plus nobles & des plus anciennes familles du Milanois. Il vint en France où François I lui donna un office de Conseiller au Parlement de Paris. Henri II l'envoya premier Président au Sénat de Turin. Charles IX .. en 1570. lui confia les Sceaux; & le nomma Chancelier en 1573. Sa femme, Valentine Balbiano, étant morte, il sollicita le chapeau de Cardinal, & l'obțint en 1578. On a prétendu qu'il disoit, qu'il n'étoit pas Chancelier de France, mais du Roi; & qu'on lui demanda s'il n'étoit pas Cardinal de l'Eglise Romaine, mais du Pape. Affable, civil, obligeant, (1) desintéressé, meilleur pour ses amis

<sup>(1)</sup> Brantome l'accuse de s'être laissé gagner par l'argent & les présens du Duc de Savoie, pour persuader à Henri

& ses serviteurs que pour lui-même, il se démit volontairement (1) des Sceaux, & uniquement pour les faire passer à Hurault de Chiverni qu'il aimoit. Ouelque tems avant sa mort, il répondit à quelqu'un qui étoit étonné qu'il ne laissat que très-peu de bien: Je n'en avois pas apporté de mon pays; & il seroit honteux que j'en eusse acquis dans les places que j'ai possédées; elles n'étoient pas de finance. Ayant sçu qu'on venoit d'emprisonner un homme pour avoir fait une chanson contre lui, & l'avoir chantée dans un cabaret, il voulut qu'on le lui amenât; & après lui avoir fait répéter cette chanson, Je ne sais pas, lui dit-il, si vous pourriez en faire, mais je sais que vous en pourriez chanter de meilleures; d'ailleurs je défends qu'on vous remène en prison; retournez chez vous ou à votre cabaret, si bon vous semble. Il étoit né à Milan le 2 Février 1506; il mourut à Paris le 34 Novembre 1583, & fut enterré dans l'Eglise du Val-des-Ecoliers, où son bon ami, le Chan-

III de rendre à ce Prince les Villes du Piémont. La fauffeté de cette accusation est prouvée dans le Journal de Henri III, Tome I, pag. 98.

<sup>: (1)</sup> Varillas rapporte à ce sujet une intrigue très-sausse, & dont Chiverni étoit incapable.

ľ

celier de Chiverni, lui fit élever un magnifique tombeau qu'on vient de démolir avec cette Eglise; on y lisoit ces deux vers:

Quid tibi opus statuá? satis est statuisse, Birague, Virtutis passim tot monumenta tue.

L'Auteur d'une Vie en latin de l'Amiral de Coligni, est le premier qui ait rapporté que le Chancelier de Birague disoit souvent que ce n'étoit point par la voie des armes, mais par la main des Cuisiniers, qu'on pourroit venir à bout des Huguenots. Je crois que cet Auteur, Calviniste trèspassionné, doit être très-suspect.

#### IV.

PHILIPPE DE LENONCOURT, Evêque de Châlons en Champagne, ensuite d'Auxerre, Abbé d'Epernai, de Moutier en Argonne, Moutier Saint Jean en Bourgogne, de Rebeiz, de Barbeaux, Prieur de la Charité-sur-Loire, Conseiller d'Etat, Cardinal en 1586, nommé à l'Archevêché de Reims en 1589, sils de Henri de Lenoncourt & de Marguerite de Broye.

Il ne posséda l'Evêché de Châlons que quatre ans; il ne l'avoit demandé que pour s'en démettre en faveur d'un ami qu'il estimoir, & qui n'au-

roit pas eu assez de crédit à la Cour pour l'obtenir. Ce sur dans la même intention qu'il demanda dans la suite l'Evêché d'Auxerre; il ne le garda qu'un an. Ces traits sont si rares, qu'ils paroîtront presque incroyables. Aux Etats de Blois, en 1577, on représenta qu'il étoit contre l'ancienne discipline & les canons, qu'un même Ecclésiastique possédat plusieurs bénésices. Il déclara qu'il étoit prêt à ne garder qu'une de ses Abbayes. Les Députés du Clergé convintent qu'on feroit bien à l'avenir de se conformer aux Canons de l'Eglise, mais que ceux qui étoient à présent pourvus, garderoiènt ce qu'ils avoient.

Henri III l'ayant nommé à l'Archevêché de Reims en 1589, souhaita qu'il allât à Rome. Quelques jours après qu'il y sut arrivé, il apprit la sin sunesse de ce malheureux Prince; & s'étant trouvé au Consistoire ou Sixte Quint donnoit les plus grands éloges à l'exécrable action de Jacques Clément! Que viens-je d'entendre, s'écria-til! Quel triomphe pour les \* Désunis! & que penseront les Insidèles, lorsqu'ils apprendront que le Chef de notre Religion applaudit aux assassinates, à l'assassinates d'un Roi! Je sors, ajouta-t-il en se levant,

<sup>\*</sup> Les Calvinifies,

je sors saist d'horreur. La voix de la vérité en impose, du moins pour quelques momens, aux caractères les plus impérieux. Sixte-Quint baissa les yeux, ne lui répondit rien, congédia le Conclave, & le lendemain, ayant appris qu'il se préparoit à partir de Rome, seignit de l'ignorer.

Le Cardinal de Lenoncourr, de retour en France, rejetta avec indignation les offres que la Ligue lui fit faire, reconnut Henri IV, & fut de tous ses Gonseils. Il mourut le 13 Décembre 1591, sans avoir pu prendre possession de l'Archevêché de Reims, auquel le Duc de Mayenne, maître de cette ville, avoit nommé le Cardinal de Pellevé.

#### V.

PIERRE DE GONDI, Chancelier de la Reine Elisabeth d'Autriche, semme de Charles IX, Evêque de Langres, ensuite de Paris, Cardinal en 1587, Abbé de S. Jean-des-Vignes, de S. Crépin de Soissons, de S. Aubin d'Angers, & de S. Martin de Pontoise, sils d'Antoine de Gondi, Seigneur du Perron, & de Marie de Pierrevive.

Dans ses Ambassades à Rome vers Grégoire XIII, Sixte-Quint & Clément VIII, il donna, comme dans toutes les autres actions de sa vie,

des preuves de la plus grande fidélité, & du plus véritable attachement pour ses Rois, Henri III & Henri IV.

En 1585, Sixte-Quint ayant voulu, de son propre mouvement, le nommer Cardinal, il refusa cette dignité, lui représentant qu'il ne devoit la recevoir que de l'agrément & à la nomination de son Roi: bel exemple & instructif! Il ne sur Cardinal que deux ans après, en 1587.

Au commencement de Janvier 1589, la Sorbonne lui manda qu'il eût à excommunier Henri III, finon qu'elle l'excommunieroit lui-même. Cette menace ne lui inspira que de l'horreur & du mépris. Il ne fut pas moins inébranlable, en 1591, à toutes celles que Grégoire XIV lui faisoit faire par son fougueux Nonce, Marsille Landriano; il refusa toujours de signer le serment d'union contre Henri IV, & sacrifia à son devoir, ses biens & ses revenus que la Ligue fit saisir: sacrifice d'autant plus méritoire, qu'on lui reprochoit d'avoir beaucoup de penchant à l'avarice. Il mourut à Paris, le 17 Février 1616, âgé de quatrevingt-quatre ans. Il s'étoit démis de son Evêché, en 1598, en faveur de Henri de Gondi, son neveu. Ce Henri de Gondi, qui mourut d'une fièvre maligne, au camp devant Beziers, le 13 Août

avec moins de courage à Niort en 1576; il en chassa les ennemis qui s'étoient déjà rendu maîtres d'une porte. Quelques jours après que Henri III l'eut nommé de son Conseil privé, Ce Prince, dissoit-il à ses amis, écoute & connoît st un conseil est bon; il voudroit le suivre; d'ailleurs il est brave; mais le courage du cœur est, je crois, moins nécessaire à un Roi que celui de l'esprit.

Après la mort de Henri III, il fut le premier Ecclésiastique qui alla saluer Henri IV, & lui promettre un attachement qui ne se démentit jamais; il l'avertit, en 1591, des desseins du Tiersparti,(1), en lui disant en même tems: Souvenezvous, Sire, que le seu Roi, au lit de la mort, après vous avoir recommandé, comme son légitime successeur, aux Seigneurs François qui étoient dans sa chambre, vous jetta les bras au cou, & vous tenant pressé contre son sein, vous dit que vous ne seriez jamais Roi de France, si vous ne vous faissez. Catholique.

<sup>(1)</sup> Voyant que Henri IV différoit à se faire Catholique, il se forma un Parti pour mettre sur le Trône son cousin germain, le jeune Cardinal de Bourbon, qui auroit été reconnnu & appuyé du Pape & du Roi d'Espagne, dont il auroit éponte la fille.

En 1593, il fut d'un avis contraire à celui des Prélats qui conseilloient à Henri IV d'établir un Patriarche. Après votre solemnelle abjuration, luidit-il, il est bien affreux que le Pape, en refusant de vous absoudre, veuille perpétuer les troubles dans ce malheureux Royaume, & y grossir les fleuves de sang qui l'ont inondé; mais la nomination d'un Patriarche, qui seroit convenable dans des tems plus tranquilles, peut devenir dangereuse dans les circonstances où vous vous trouvez; j'en explique les raisons dans ce mémoire que j'ai l'honneur de vous présenter. Henri IV les trouva si bonnes, qu'il ne pensa plus à donner à un seul une puissance, qu'il étoit alors prudent de partager entre plusieurs. Il ordonna par un Edit que les nominations aux Evêchés, Abbayes & autres bénéfices vacans, seroient confirmées par le Métropolitain, & à son défaut, ou sur son refus, par le Métropolitain le plus proche; que les Evêques accorderoient les mêmes dispenses que le Pape; que tous ceux qui enverroient à Rome, seroient punis comme pertubateurs du repos public, & que deux Prélats seroient commis pour délivrer aux Chancelier, Présidens, Maîtres des Requêtes & Conseillers au Parlement, l'Indult que les Papes leur avoient accordé. Voilà sous quel réglement les affaires ecclésiastiques furent diri194

gées pendant trois ans, malgré les atteintes que que quelques mécontens voulurent quelquefois y donner.

## VIII.

JACQUES AMIOT Abbé de Belosane, de S. Corneille de Compiegne, Grand-Aumônier de France, Conseiller d'Etat, Evêque d'Auxerre, fils de Nicolas Amiot, Boucher à Melun, & de Marguerite Desamours.

Il étoit né à Melun le 30 Octobre 1514. S'étant échappé, à l'âge de dix ans, de la maison de son pere, il s'égara; un Gentilhomme qui le vit étendu sur le chemin, en eut pitié, le prit en croupe & l'emmena à Orléans où il le mit à l'Hôpital. Comme sa maladie ne venoit que de lassitude & de besoin, il fut bientôt guéri; on le congédia, & on lui donna douze fols. Il arriva à Paris; un de ses compatriotes l'ayant rencontré, écrivit à ses parens : ils consentirent à le laisser : faire ses études, & à lui fournir ce qu'ils pourroient pour subsister. Il sit ses Humanités & son cours de Philosophie au College du Cardinal le Moine; ensuite il entra Précepteur auprès des enfans de M. Bochetel, Secrétaire d'Etar, qui, au bout de quatre ou cinq ans, lui procura la chaire de Lecteur en Grec & Latin à Bourges.

Il y traduisit les Amours de Théagene & de Chariclée. François I, à qui on parla de cet Ouvrage, le lut, & en fut si content, qu'il lui donna l'Abbaye de Belosane. Quelques années après, M. de Selve, nommé à l'ambassade de Venise, l'ayant emmené avec lui, le choisit, de concert avec le Cardinal de Tournon, en 1551, pour aller lire en pleine féance des Cardinaux, Evêques & autres assemblées à Trente, les protestations du \* Roi contre tout ce qu'ils feroient & décideroient tandis qu'il seroit en guerre avec le Pape. Amiot s'acquitta de cette commission avec une fermete & une dignité qui lui firent beaucoup d'honneur. Il revint à Paris avec le Cardinal de Tournon, qui parla de lui si avantageusement à Henri II, que ce Prince le nomma pour être Précepteur des Fils de France. Charles IX, le lendemain même du jour qu'il parvint à la Couronne, lui donna la place de Grand-Aumônier, ensuite l'Abbaye de S. Corneille de Compiegne, & enfin, en 1570, l'Eveché d'Auxerre. Ce fut en sa faveur que Henri III, lors de l'institution de l'Ordre du Saint-Esprit, fit le Statut où il est dit : Outre lesquels quatre Cardinaux & Prélats, nous avons des-à-présent

<sup>\*</sup> Henri II.

incorporé & uni pour l'avenir audit Ordre, en titre de Commandeur, notre Grand-Aumônier & ses successeurs audit état, lesquels toutefois ne seront tenus faire preuve de noblesse.

L'Abbé de S. Réal, dans son Traité de l'Usage de l'Histoire, & Varillas, dans son Histoire de l'Hérésie, racontent sur Amiot plusieurs particularités qui sont plus que douteuses. M. de Thou lui reproche d'avoir été assez ingrat envers Henri III, pour s'être laissé entraîner dans le parti de la Ligue: mais, disent ses défenseurs, s'il avoit été Ligueur, les Ligueurs l'auroient-ils arrêté, outragé & dépouillé de tout ce qu'il avoit, comme ils firent lorsqu'il revenoit des Etats de Blois en 1589? Auroit-il essuyé de si fréquentes avanies de la part des Habitans d'Auxerre, qui tous étoient dévoués au Duc de Mayenne? Il mourut dans cette Ville le 7 Février 1593, âgé de soixantedix-neuf ans; il légua douze cens écus à l'Hôpital d'Orléans, en reconnoissance des douze sols qu'il en avoit reçus. Il y a peu d'hommes qui, dans l'opulence & le faste des dignités, conservent une ame assez noble, assez ferme, pour ne pas chercher à faire oublier, & à oublier eux-mêmes l'état misérable où ils étoient nés.

## CHEVALIERS.

I.

FRANÇOIS DE BOURBON, Prince de Conti, Souverain de Château-Regnault, Seigneur de Bonnetable & de Lucé, fils de Louis I, Prince de Condé, tué à Jarnac, & d'Eléonore de Roye.

Il défit les Ligueurs en plusieurs rencontres, & soumit à Henri IV presque toutes les Villes du Maine, de l'Anjou & du Poitou. On n'est point étonné qu'il combattit avec toute la valeur d'un Prince de son Sang; mais étant presque fourd & si begue, qu'on avoit de la peine à l'entendre, il paroît singulier de le voir commander des armées, & qu'ensuite Henri IV, pendant la paix, & lorsqu'il étoit obligé d'aller dans les Provinces, le nommât toujours pour veiller sur Paris, & présider, en son absence, aux différens Conseils. On prétend que ce dérangement dans ses organes n'étoit point de naissance; mais qu'il provenoit de l'ébranlement qui se fit dans tout son corps, & de l'horreur dont il fut saisi, lorsqu'au massacre de la S. Barthelemi, on vint poignarder Brion son Gouverneur, & qu'il fut arrosé du sang de ce vieillard, âgé de quatre-vingt ans, qu'il tenoit embrassé.

## 198 HISTOIRE DE L'ORDRE

Davila rapporte que les Princes du Sang, qui étoient tous Catholiques, voyant que Henri IV différoit toujours sa conversion, commencèrent à penser, chacun pour soi, à la Couronne; que le Prince de Gonti y étoit inhabile par ses désauts naturels, & d'ailleurs étant impuissant; mais qu'il espéroit que cette impuissance même qu'on publioit, lui serviroit auprès des Espagnols, & qu'ils le choissioient présérablement à tout autre Prince, asin que l'Insante (1) n'ayant point d'ensans, ils pussent exé uter leur projet, d'unir la Couronne de France à celle d'Espagne.

Il mourut le 13 Août 1614, sans laisser de postérité: il avoit été marié deux sois; la première, avec Jeanne de Coesmes; la seconde (2), avec Louise-Margueritte de Lorraine, sille du Duc de Guise tué à Blois, la Princesse la plus aimable par l'esprit, la sigure, & la plus capable d'une ten-

<sup>(1)</sup> Ils vouloient qu'étant par sa mère petite-fille de Henri II, on la reconnût, malgré la Loi Salique, pour héritière de la Couronne de France, qu'elle porteroit en dot au mari que lui choisiroient le Roi d'Espagne & les Etats Généraux, assemblés à Paris; desorte que, venant à mourir sans enfans, la Couronne de France auroit passé à l'Espagne.

<sup>(2)</sup> Il en eut une fille, qui ne vécut que douze jours.

dresse délicate & sincère. Si l'on peut juger des femmes par leurs amans, ce sut Bellegarde, ce sut Bassompierre qu'elle aima & dont elle sut aimée: Bassompierre, qu'elle avoit épousé secrettement après la mort du Prince de Conti, ayant été ensermé à la Bastille le 23 Février 1631, elle tomba dans une tristesse, une langueur qui la condussit au tombeau le 30 Avril de la même année.

#### II.

FRANÇOIS DE BOURBON, Prince Dauphin d'Auvergne, Duc de Montpensier, de S. Fargeau, de Châteleraut, Souverain de Dombes, sils de Louis de Bourbon, Duc de Montpensier, & de Jacqueline de Longwic.

Généreux, compatissant, plein de bonté, simple, vrai dans toutes ses actions, il étoit bien moins slatté de la gloire qui pouvoit lui en revenir, que de l'utilité dont elles pouvoient être à l'État. Toujours assable, civil, honnête, il sembloit ne se souvenir de son rang & du crédit qu'il devoit lui donner, que lorsqu'il étoit question d'obliger. Quand on lui parsoit de ce qu'il avoit sait à la journée de Messignac, aux batailles de Jarnac, de Moncontour, & en Dauphiné: Oui, disoit-il, je sis assez bien là & là; mais en telle &

telle autre occasion, je commis telle & telle faute, Il mena, en 1583, sept mille hommes en Flandres pour y soutenir le Duc d'Alençon que les Flamands avoient proclamé leur Souverain & le Protecteur de leur liberté. N'ayant pu le détourner de son injuste & funeste entreprise sur Anvers, il empêcha du moins que la perte des François ne fût aussi considérable qu'elle l'auroit été sans sa prudence & sa fermeté. Henri III, en 1 (89, lui donna le Gouvernement de Normandie; il y attaqua & défit entièrement les Gautiers, qui étoient devenus très - redoutables : c'étoient des Paysans, qui ne s'étoient d'abord attroupés que par un motif bien naturel, celui de défendre leurs biens, leurs femmes & leurs enfans contre le brigandage & la brutalité du Soldat; mais ils s'éroient ensuite laissé séduire par le Comte de Brissec, & tenoient le parti de la Ligue. Le Duc de Montpensier commanda sous Henri IV à la journée d'Arques, d'Ivry, & à toutes les autres expédirions des années 1590 & 1591. Il mourut à Lisseux le 2 de Juin 1592; il n'étoit âgé que d'environ cinquante ans; mais les fatigues de la guerre avoient entièrement ruiné son tempérament.

## III.

HENRI DE LORRAINE, Duc de Guise, Pair &

Grand-Maître de France, Prince de Joinville, Gouverneur de Champagne & de Brie, fils de François de Lorraine, Duc de Guise, & d'Anne d'Est.

François (1) de Lorraine, Duc de Guise, sera toujours regardé comme un Héros & un grand Homme. On lui reproche trop d'ambition; il n'eut, après tout, que celle de vouloir gouverner un État qu'il avoit bien servi. Son frere, le Cardinal de Lorraine, fut un très-méchant homme, disent tous les Historiens. Les conseils, les partis les plus violens, les plus atroces, lui sembloient légitimes, lorsqu'il croyoit qu'ils pouvoient aider à cimenter l'édifice de grandeur & d'indépendance qu'il projettoit pour sa famille. François de Guise avoit de la probité, de l'honneur, aimoit ses Rois; il mourut trop tôt pour ses enfans; ils tomberent sous la tutelle de leur Oncle; & leurs cabales, leurs intrigues, l'audace de leurs entreprises, & leurs perfides complots', dès qu'ils furent en âge d'en

<sup>(1)</sup> Je suis très-éloigné de penser sur ce Prince, comme le Président Hénault; il lui attribue tous les ressorts de la plus lâche & criminelle politique, dans son Drame de François II. Il prétend qu'il voulut faire périr le Roi de Navarre & le Prince de Condé, & qu'il se stattoit de l'idéo d'établir sa famille sur la ruine des Princes du Sang.

former, ne manifestèrent que trop l'éducation qu'ils en avoient reçue. Fourbe, dissimulé, sans foi, sans parole, sans scrupule sur ses sermens, incapable d'amitié pour ceux même qui lui étoient le plus attachés, mais toujours caressant, affectueux, Henri I, Duc de Guise, dit un Historien, avoit un mot toujours prêt pour l'oreille du Gentilhomme intéressé qui venoit le voir ; un autre mot pour le Bourgeois, qui, le cœur gros de l'honneur qu'il avoit reçu, s'en retournoit le raconter dans sa famille. C'est ainsi, ajoute cet Historien, qu'il devint l'idole des Parisiens, tandis qu'il tâchoit de rendre son Roi méprisable par les Libelles & les calomnies atroces qu'il faisoit répandre contre lui parmi le peuple.

Enfin, le 23 Décembre 1588, à huit heures du matin, dans le Château de Blois, il reçut la juste punition de ses attentats. Il avoit, dit-on, passé la nuit avec une des plus belles femmes de la Cour; il me semble qu'avec un œil qui (1) suppuroit sans cesse, il ne devoit guère être un homme à bonnes fortunes.

<sup>(1)</sup> D'un coup de pistolet à la joue, au combat près Chateau-Thierry, en 1575.

## IV.

Louis de S. Gelais de \* Lusignan, dit le Vieux, Seigneur de Lanssac, Chevalier d'honneur de la Reine Catherine de Médicis, & Surintendant de sa Maison, Capitaine de la seconde Compagnie des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, sils d'Alexandre de Saint - Gelais, Chambellan de Louis XII, & de Jacquette de Lanssac.

Après avoir chassé les Espagnols de la Ville & de la Citadelle de Sienne: Le Roi mon maître, dit-il aux Siennois, pouvoit garder votre Ville; il vous la remet, & cette Citadelle que \*\* l'Empereur avoit fait bâtir pour asservir votre liberté; il veut que vous soyez libres comme l'étoient vos pères.

Louis de Lanssac avoit vu \*\*\* cinq Rois, & s'étoit acquis une très-grande réputation par ses services à la guerre & dans des ambassades. Quoiqu'attaché à Catherine de Médicis par ses charges, on sçavoit qu'il ne la flattoit pas, & qu'en dissérentes occasions il lui avoit parlé avec toute

<sup>\*</sup> Ou Lezignen.

<sup>\*\*</sup> Charles-Quint.

<sup>\*\*\*</sup> François I, Henri II, François II, Charles IX, & Henri III; il vit même Henri IV.

## 204 HISTOIRE DE L'ORDRE

la franchise & la noble hardiesse de l'honnête homme: apparemment que sur la fin de ses jours il devint plus Courtisan. Le Concile de Trente, en étendant l'autorité du Pape jusques sur le temporel des Rois, sembloit avoir voulu lui attribuer le pouvoir de disposer des Couronnes, & d'en exclure les légitimes héritiers pour cause ou suspicion d'hérésie, ou sous d'autres prétextes. L'acceptation pure & simple de tous les Décrets de ce Concile n'auroit pu qu'être très-favorable aux vues ambitieuses des Princes Lorrains; leurs Partisans la folliciterent vivement aux États de Blois de 1588; & Lanssac, qui étoit entré dans le projet que Catherine de Médicis avoit formé, de faire tomber la Couronne au fils de fa \* fille, se joignit à eux, fit un pompeux éloge du Concile de Trente, & de tout ce qu'il y avoit vu pendant son ambassade, & finit par dire que l'ordre, l'examen, la sagesse, le concours général dans toutes les décisions, avoient été si admirables, qu'on ne pouvoit pas douter que le Saint-Esprit ne les eût inspirées.

Jacques d'Espesses, Avocat Général au Parlement de Paris, lui demanda s'il avoit toujours pensé de même: Sans doute, répondit-il. Alors

<sup>\*</sup> Claude de France, mariée au Duc de Lorraine,

d'Espesses sit lire publiquement des Lettres que le même Lanssac avoit écrites dans ce tems-là à notre Ambassadeur à Rome, Lettres qu'il ne put pas désavouer, & dans lesquelles il parloit bien disséremment, disant même que personne n'ignoroit que les Couriers apportoient toutes les semaines le S. Esprit de Rome à Trente dans leurs valisses.

Lanssac fut si sensible à cette scène humiliante, qu'il en tomba malade, & depuis ne sit plus que languir, répétant souvent: J'avois souhaité toute ma vie qu'on parlât de moi; il faut aujourd'hui que je souhaite qu'on m'oublie. Il mourut le 5 Octobre 1589. Son sils, Gui de Lanssac, étoit un homme de mérite, mais zélé Ligueur. A l'égard de son bâtard, Urbain de S. Gelais, Evêque de Comminges, l'Histoire n'en parle & n'en peut parler qu'avec horreur.

#### V.

JEAN EBRARD, Baron de S. Sulpice, Conseiller d'État, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, fils d'Antoine Ebrard & de Jeanne de Levis.

Jeanne d'Albret étoit tranquille à Pau sur la foi des Traités; elle alloit y être enlevée, & son \* fils

<sup>\*</sup> Depuis Henri IV.



& sa fille. Le perside Philippe II, dont quelques Émissaires étoient déja partis, se croyoit sûr de sa proie, & se préparoit à la livrer, & ses enfans, à l'Inquisition. Le Baron de S. Sulpice, Ambassadeur de Charles IX à Madrid, y découvrit cette horrible conspiration: il envoya promptement un Courier à cette Princesse; & lorsqu'il sçut qu'elle & ses enfans étoient en sûreté, il écrivit à Catherine de Médicis; & sans craindre sa haine & son ressentiment, il lui peignit, avec tous les traits de la plus vive indignation, toute l'horreur d'un parteil attentat: il sçavoir, quoiqu'il seignit de l'ignorer dans sa Lettre, que cette méchante semme, le Cardinal de Lorraine & le Pape, étoient entrés dans cet exécrable complot.

Pendant les États de Blois, en 1576, son fils, Henri Ebrard, sut tué en duel dans la basse-cour du Château, par Jean de Beaune, Vicomte de Tours. Le Duc (1) d'Alençon, dès qu'il en sut informé, alla trouver ce malheureux père, lui dit qu'il sçavoit où le Meurtrier étoit caché, & qu'il alloit le faire arrêter. Mon Prince, lui répondit le Baron de S. Sulpice, j'aimois tendrement mon,

<sup>(1)</sup> Il avoit été Gouverneur de ce Prince, frère de Charles IX & de Henri III.

fils; je le pleurerai toute ma vie: mais il étoit l'aggresseur; je ne serai point assez injuste pour chercher à venger sa mort.

Un autre de ses fils, Armand Ebrard, avoit été tué, à l'âge de dix-sept ans, au siège de la Rochelle. Le cadet, Bertrand Ebrard, mourut de deux blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Coutras. Tous les biens de cette maison passèrent dans celle de Crussol par le mariage de Claudine Ebrard avec Emmanuel de Crussol, Duc d'Usez.

#### VI.

JACQUES GOYON, Seigneur de Matignon, Comte de Thorigni, Prince de Mortagne, Maréchal de France, Lieutenant-Général pour le Roi en Guyenne, fils de Jacques Goyon, Seigneur de Matignon, & d'Anne de Silli.

Il avoit été élevé Enfant d'Honneur auprès du fecond fils de François I, qui fut depuis Henri II. Sans entrer dans le détail des siéges, des batailles où il se trouva, & des dissérentes actions qui lui méritèrent le commandement des armées & la dignité de Maréchal de France, on peut juger par les discours mêmes de ses envieux, si ce n'étoit pas un homme d'un rare mérite. Ils disoient que



l'esprit, l'habileté, la prudence, le courage n'étoient point naturellement en lui, mais qu'ils lui venoient d'un pacte qu'il avoit fait avec un Farfadet, un diable. Il falloit que ce diable fût une bonne créature, M. de Matignon ayant donné dans toutes les occasions des marques d'un caractère plein de douceur & d'humanité. Ayant pris d'assaut quelques Villes en Normandie, il en sauva les Habitans de la fureur avide du Soldat, malgré les ordres sanguinaires qu'il avoit reçus de Catherine de Médicis. Les Ligueurs étoient en grand nombre dans Bordeaux, & alloient s'y rendre les plus forts, lorsqu'averti qu'ils commençoient déja des barricades dans les rues, il sortit de son hôtel, tout en pourpoint (1), dit Brantôme, n'ayant que ses Gardes, & chargea si fièrement ces rebelles, tête baissée & l'épée au poing, qu'il les mit en fuite & sauva cette Ville au Roi: il ne fit pendre qu'un Cordelier qui prêchoit séditieusement. Quelques Paysans de Guyenne s'étant soulevés, véxés, disoient-ils, pour la taille & autres impôts, leur-

<sup>(1)</sup> A travers la tournure maligne de l'envieux & fatyrique Brantôme, pour rabaisser le Maréchal de Matignon, on voit qu'il ne peut pas quelquesois s'empêcher de lui rendre justice.

nombre.

nombre, en moins d'un mois, grossit au point, qu'ils étoient déja près de quarante mille assemblés, lorsqu'il marcha contre eux. Après quelques petits combats où son expérience lui ménageoir toujours l'avantage du terrein, il engagea leurs Chefs à venir le trouver, & leur parla avec une fermeté mèlée de tant de bonté, qu'il dissipa, en moins de trois semaines, cette révolte qui pouvoit devenir très-dangereuse. Quand ils surent séparés, loin d'user de rigueur & de vouloir faire des exemples, il intercéda pour eux, & obtint qu'on leur remettroit ce qu'ils devoient de la taille & autres impôts.

Tandis que les autres Provinces étoient en proie à toutes les horreurs d'une guerre civile, il sçut maintenir la tranquillité dans la Guyenne; & rejettant toujours les offres brillantes que la Ligue lui faisoit faire pour se déclarer pour elle, il ne sut pas moins sidèle à Henri IV qu'il l'avoit été à Henri III. Il mourut subitement à Bourdeaux, le 27 Juillet 1597, d'une attaque d'apoplexie. J'ai entendu raconter, dit Brantôme, que lorsqu'on lui eut servi son souper, où il y avoit sorce poulets, gelinotes, perdreaux, pigeons & autres mets, il dit: Çà, çà, soupons; nous parlerons bien à eux; mais d'autres aussi parleront bien à nous tantôt.

Notez ce mot. S'étant assis & mangeant d'une gelinote, il se renversa tout-à-coup sur sa chaise roide mort. Aucuns prirent sujet sur ce mot, D'autres parleront bien à nous tantôt, d'inférer qu'il prévoyoit que son diable étoit en chemin pour venir le prendre.

#### VII.

BERTRAND DE SALIGNAC, Seigneur de la Motte-Fénelon, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances, fils d'Hélie de Salignac, Seigneur de la Motte-Fénelon & de Catherine de Segur-Théobon.

Pendant son ambassade en Angleterre, la Reine Elisabeth lui avoit marqué une estime & une bienveillance particuliere. Catherine de Médicis & Charles IX, quelques jours après le massacre de la Saint Barthelemi, voulurent l'engager à écrire à cette Reine les raisons qu'ils avoient eues pour ordonner ce massacre. Sire, répondit-il, je deviendrois complice de cette terrible exécution, si je tâchois de la colorer; Votre Majesté peut s'adresser à ceux qui la lui ont conseillée. Voyant que cette réponse irritoit Charles IX: Un Roi, ajoutat-il, peut accabler un Gentilhomme de sa puissance; mais il ne peut jamais lui rayir l'honneur.

Avec beaucoup d'esprit, de valeur, des services signalés à la guerre & dans ses ambassades, il passa la moirié de sa vie plongé dans l'amertume de la plus vive douleur. Obligé de se désendre, & après tous les ménagemens possibles, il avoit tué le pere d'une personne qu'il adoroit, & dont il étoit tendrement aimé; elle se fit Religieuse: il ne cessa iamais de l'aimer. Il refusa la main d'une veuve. jeune, très-riche, très-belle & d'une grande naissance. Lorsqu'après quelque service distingué à la guerre ou dans une ambassade, Henri III ou Henri IV lui donnoient les louanges qu'il méritoit, sa mélancolie sembloit augmenter; & l'on vovoit ses yeux se couvrir de larmes. Ce qui peut paroître assez singulier, c'est qu'avant la perte de sa Maîtresse, ayant reçu treize blessures à différens sièges ou combats, il n'en reçut aucune dans un temps où il cherchoit la mort & se précipitoit dans tous les endroits où il espéroit de la trouver. Il mourut en 1599; il étoit frere cadet d'Armand de Salignac, Seigneur de la Morte-Fénelon, dont sont issus les Comtes de Féncion d'aujourd'hui.

## TROISIÈME PROMOTION.

Faite dans l'Eglise de Saint Sauveur de Blois, le 31 Décembre 1580.

## CHEVALIERS.

I.

Pair de France, Prince de Tingri, Comte de Roussi & de Ligni, second fils d'Antoine de Luxembourg, Comte de Brienne, & de Marguerite de Savoie.

On ne pouvoit être d'une plus illustre maison; mais on trouvera, je crois, très - singulier que Henri III, dans ses Lettres Patentes pour l'érection de la Seigneurie de Piney en Duché Pairie, Lettres Patentes enregistrées au Parlement le 30 Décembre 1581, dise que François de Luxembourg descendoit de Clodion le Chevelu. Il dit aussi : dérogeons aux Édits, mœurs & établissemens de l'État de France, par lesquels on voudroit prétendre qu'il ne doit y avoir que six Pairs Laïques, & y dérogeons pour cette fois-ci, & sans tirer à conséquence: ce qui n'étoit que pour cette fois-là, devint & est devenu bien fréquent.

Les Princes & les Seigneurs Catholiques qui reconnoissoient Henri IV, choissent M. de Lutembourg pour aller en ambassade à Rome. Sixte-Quint refusa de recevoir & d'entendre le Député d'une Noblesse qui n'avoit pas honte, disoit-il, de soutenir le parti d'un Hérétique. Mais après la victoire d'Ivry, ce Pape changea de ton & de conduite; il lui donna une audience publique & même affectueuse. Cependant Henri IV, après le gain de cette bataille, n'étoit pas encore plus Catholique qu'auparavant; mais elle avoit mis les affaires de la Ligue en mauvais état.

M. de Luxembourg épousa en premieres noces Diane de Lorraine, fille du Duc d'Aumale, & en secondes noces, Marguerite de Lorraine-Vaudemont, sœur de la Reine Louise, semme de Henri III. Il mourat en 1613. On rapporte de lui qu'il disoit, que la vue d'un champ de bataille, après une victoire, tempéroit bien le plaisir de l'avoir remportée. La race masculine de son illustre maison s'éteignit enviérement dans son fils, Henri de Luxembourg, mort en 1616.

## II.

CHARLES DE BIRAGUE, Capitaine de cinquame Hommes d'armes des Ordonnances, Con-

## 214 HISTOIRE DE L'ORDRE

feiller d'Etat , fils de Céfar de Birague & de Laure Turriane.

Le Maréchal de Bellegarde, se voyant aussi haï de Henri III, qu'il en avoit été d'abord simé. s'arrêta en Dauphiné & en Piémont, au lieu d'aller à son ambassade en Pologne, qu'il regardoit comme une espèce d'exil. It assembla une petite armée de six ou sept mille hommes; & sur le prétexte de quelques affronts qu'il prétendoit avoir reçus de Charles de Birague, Lieurenant-Général pour le Roi dans le Marquisar de Saluces, il l'attaqua, le chassa de ce Marquisat, & commença d'y agir en petit Souverain. Charles de Birague, malgré leur inimitié, le fit avertir secrétement de se désier d'une perite Bourgeoise dont il. étoit fort amoureux, & qu'il avoit menée à la conférence qu'il avoit eue avec Catherine de Médicis. Bellegarde négligea cet avis , & mourug subitement de poison quelques jours après cette conférence, où Catherine de Médicis avoir vu qu'ilperfisteroit dans sa rébellion, & que les réssources & les moyens qu'il avoit pour s'y foutenir, étoient assez sûrs.

## i I.

Jean de Leaumont, Seigneur de Puiguillard

Baron de Brou & de Moré, Capitaine de cinquante. Hommes d'armes.

Il étoit Gouverneur d'Angers. Dès que la guerre recommençoit contre les Huguenots, on le voyoit toujours des premiers en campagne. Ayant un jour assemblé huit à neuf mille hommes pour une expédition sur la Rochelle, le brave la Noue le prévint & l'attaqua; le combat sut très-acharné. Mon cher Puigaillard, vous êtes blessé, lui dit un de ses consins; mais je ne suis pas tué, répondit-il; & continuant de combattre, il ne se retira que lorsqu'il vit que ses efforts pour rallier & ranimer ses troupes, étoient absolument inutiles.

Jacques de Crussol, Baron d'Assier, dont j'ai parlé plus haut, dans ce volume, faisoit porter un étendard de tassetas verd, sur lequel on voyoit une hydre dont toutes les têtes étoient diversement coëssées en Cardinaux, en Evêques & en Moines qu'il exterminoit sous la figure d'Hercule. Puigaillard sit faire un étendard où il écrasoit des couleuvres que vomissoit Calvin attaché à une potence.

## IV.

René de Rochechouart, Baron de Morte-, mart, de Montpipeau, de Tonnay-Charonte, de

#### 216 HISTOIRE DE L'ORDRE

Vivonne & de Lussac, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances.

Il avoit la foiblesse de croire aux songes. La nuit qui précéda la bataille de Moncontour, il rêva qu'il avoit été tué, & que deux soldats le transportoient de dessus le champ de Bataille. Il y combattit avec la plus grande valeur, attaqua, avec son escadron, celui de d'Autricourt qui commençoit à faire plier le Vicomte de Martigues, le mit dans une entiere déroute, & tua de sa main d'Autricourt. Le soir, un de ses parens à qui il avoit conté le matin son rêve, lui demanda s'il croiroit encore aux songes. Je ne comprends pas, répondit - il, pourquoi j'ai eu celui-là, & continua d'avoir toute sa vie la même soi-blesse.

Guy VI, Vicomte de Limoges, ayant fait prifonnier, disent tous les Historiens, Grimoard, Evêque d'Angoulème, avec qui il avoit des contestations au sujet de l'Abbaye de Brantôme, cet Evêque, dès qu'il sut sorti de prison, l'ajourna devant le Pape Sylvestre II. Guy se rendit à Rome, L'affaire sut plaidée le jour même de Pâques 1003, Le Pape le condamna, en réparation d'avoir mis & retenu un Evêque en prison, à être traîné à la voirie, attaché par les pieds à la queue d'un che: val indompté; & suivant la coutume de ce temslà, en attendant l'exécution qui devoit se faige le lendemain, on le donna en garde à l'Evêque dont le cœur s'attendrit, & qui l'ayant fait sortir secrétement de Rome pendant la nuit, l'emmena bien vîte en France où ils vécurent depuis dans une parfaite réconciliation. Les personnes qui avoient été chargées de l'éducation de René de Rochechouart, en l'entretenant des actions des Vicomtes de Limoges, ses ancêtres, lui avoient apparemment raconté ce trait; il lui avoit fait une telle impression dans un âge tendre, que lorsqu'on prononçoit le nom de Pape devant lui, il lui prenoit un saisssement dont il ne put jamais se rendre entiérement le maître; il n'en étoit pas moins bon Catholique.

## V.

HENRI DE LENONCOURT, Seigneur de Coupurai, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances, fils de Henri de Lenoncourt & de Marguerite de Broye.

Dans les récits de siéges & de batailles de ce tems-là, il est souvent nommé parmi les principaux Officiers. Il sur blessé au combat de la Rochela-Belle en 1569, & au siège de la Charité en 1577. On remarqua comme une chose singulière, qu'il reçut cette seconde blessure préciséme ntau même endroit & sur la cicatrice de la première. Il mourur le 31 Décembre 1584, âgé de quarante-sept ans. Il descendoit d'Odelric de Nanci, un des grands Seigneurs de Lorraine dès l'an 1065.

## УI.

NICOLAS D'ANGENNES, Seigneur de Rambouillet, Vidame du Mans, Gouverneur de Metz & du Pays Messin, Capitaine des Gardes-du-Corps de Charles IX, Conseiller d'Etat.

Tous les Mémoires de ce tems-là en parlent comme d'un homme d'un rare mérite, ferme, courageux, prudent, très-avisé, aimant & cultivant les Lettres. Il étoit, dit Sully, plein de droiture, allant toujours au bien de l'Etat, sans aucunes considérations d'intérêt. T.-1, p. 140.

La plupart des Députés aux Etats de Blois de 1588 étoient dévoués aux Guises; ils projettèrent d'établir que ce qui auroit été résolu par les trois Ordres, auroit force de loi. Cayet, le Grain & autres Historiens du tems, n'ont fait que répéter ce qu'avoit dit M. de Rambouillet pour combattre une pareille proposition, qui en esset sur rejettée. comme attentatoire aux principes sondamentaux, à la constitution de la Monarchie, & aux droits de la Famille Royale. Il représenta qu'il n'y avoit point en France de puissances intermédiaires; que toute autorité n'y émanoit que du Roit qu'il convoquoir les Etats-Généraux pour proposer & remontrer, mais qu'il n'appartenoit qu'à lui seul de décider. Cayet, Chron. Nov. T. 1, page 101. Présid. Hénquit, année 1614, & autres.

Il ménagea, en 1589, l'accord entre Henri III & le Roi de Navarre, scapre di défiré de sous les bons Ecançois, mais qui peroissois si difficile.

Son père, Jasques d'Angennes, un des favoris de François I, eur de sa femme Habelle Contereau, Dame de Maintenon, nouf garçons & deux silles; Jacques d'Angennes, mort sans ensans; Charles d'Angennes, Cardinal & Evêque du Mans; Renaud d'Angennes, Cornette de la Cavalerie-Légère, tué en Piémont; Nicolas d'Angennes dont il s'agit dans cet article; Claude d'Angennes, Evêque & Comte de Noyon, & depuis Evêque du Mans; Louis (1) d'Angennes, Seigneur de Maintenon;

<sup>(1)</sup> Ce Louis d'Angennes, Seigneur de Maintenon, & Jean d'Angennes, Seigneur de Poigni, furent aussi Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit; j'en parlerai à leur promotion.

## 220 HISTOIRE DE L'ORDRE

François d'Angennes, Seigneur de Montlouet; Jean d'Angennes, Seigneur de Poigni, & Philippe d'Angennes, Seigneur de Fargis, tué au siège de Laval, en 1590. Tandis que les troubles du Royaume divisoient les familles & qu'on voyoit les plus proches parens, les frères même, s'armer les uns contre les autres, ces neuf frères, toujours sidèles à leurs Rois, François II, Charles IX, Henri III & Henri IV, leur rendirent des services distingués à la guerre ou dans des ambassades.

Nicolas d'Angennes fut enterré dans l'Eglise de Rambouillet; il y est représenté sur un tombeau de pierre, à genoux, tout armé, mais sans gantelets à ses bras; ils sont à terre devant lui, pour marquer qu'il n'étoit pas mort à la guerre : il étoit agé de plust de quatre-vingt-deux ans quand il mourut. Il est rare qu'on meure à la guerre à cet agé-là.



## QUATRIÈME PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins, le 31 Décembre 1581.

## CHEVALIERS

T.

CHARLES DE LORRAINE, Duc d'Elbouf, Pair, Grand-Ecuyer & Grand Veneur de France, Capitaine de cent Hommes-d'armes, fils de René de Lorraine, Marquis d'Elbouf, & de Louise de Rieux.

Henri III le fit arrêter à Blois, le 23 Décembre 1588, immédiatement après avoir sacrissé le Duc de Guise à sa juste vengeance. On le conduisit au Château de Loches, où il resta prisonnier jusqu'en 1591: il étoit très-brave, mais de ce courage qui ne passoit point du cœur à l'esprit. Ses cousins prositoient de la douceur & de la facilité de son caractère, pour le dominer & l'entraîner dans leurs coupables projets; il s'y prêtoit, quoiqu'il les désapprouvât. Après qu'il eut fait son accord avec Henri IV, il le suivit en Franche-Comté, & se signala au combat de Fontaine-Françoise. Avant

l'âge de trente ans, il paroissoit très-vieux; ses cheveux, sa barbe & ses sourcils, étoient dèja tout blancs, ce qu'on attribuoit à l'ardeur trop précoce de se livrer aux plaisirs. Le goût pour la Musique & les Belles-Lettres, que lui avoit inspiré son Précepteur, le célèbre Remi Belleau, lui avoit été d'un grand secours contre l'ennui de sa prison. Je tâchois, disoit-il, d'y racourcir les heures en jouant des instrumens & composant de petites pièces de vers. Quelques tems avant sa mort, ayant rencontré son cousin, le jeune Comte de Sommerive, second fils du Duc de Mayenne, il lui demanda s'il étoit vrai qu'il plaisantoit sur un cartel qu'un Gentilhomme lui avoit envoyé: Sachez, Monsteur, lui dit-il, qu'on n'est plus que l'égal de celui qu'on a offensé, & que si l'on refuse de lui donner satisfaction, on n'est regardé que comme un lâche qui n'auroit ofé insulter, s'il n'avoit cru être à l'abri de la vengeance.

Il mourut à Moulins le 24 Août 1609. Il fut le père de Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt, un des grands Capitaines & des plus honnêtes hommes de son siècle. La branche de Lorraine-Armagnac & Brionne descend de lui; celle d'Elbœuf, qui vient de s'éteindre, descendoit de Charles, Duc d'Elbœuf, son frère aîné.

#### II.

ARMAND DE GONTAUT, Baron de Biron, Maréchal de France, Capitaine de cent Hommes d'armes, fils de Jean de Gontaut, Baron de Biron, & d'Anne de Bonneval.

Il fit ses premières armes en Piémont sous le Maréchal de Brissac, & s'y acquit beaucoup de réputation; il y fut blessé d'une arquebusade dont il resta boiteux toute sa vie. De retour en France, le peu d'accueil qu'on lui faisoit à la Cour, où ses envieux publioient qu'il étoit Huguenot dans le cœur, commençoit à le dégoûter; il pensoit à se retirer dans ses Terres. Le Maréchal de Retz lui conseilla d'attendre encore quelque tems, parla à Catherine de Médicis, & lui fit connoître qu'au lieu de mécontenter un Gentilhomme distingué, & dont le Maréchal de Brissac ne parloit qu'avec éloge, elle devoit tâcher de se l'attacher: il fut · employé Maréchal de Camp. François de Guise, qui jusqu'alors avoit paru ne le point aimer, fue si charmé de son activité, de son coup d'œil, de sa prudence & de sa valeur dans une occasion très-hasardeuse, que le lendemain, en l'embrassant, il lui prédit qu'il seroit un jour un des plus grands hommes qu'eût eus la France. La guerre ci-

Pierre Mathieu prétend qu'après la mort de Henri III, il ne reconnut Henri IV, qu'après en avoir exigé la promesse de lui céder le Comté de Périgord en toute souveraineté. Sulli, Brantôme, Davila, Cayet, n'en disent pas un mot; & d'Aubigné dit au contraire que le Maréchal de Biron fut des premiers qui parlèrent hautement de servir ce Prince sans si & sans car, sans en exiger aucune condition : s'il en avoit exigé la promesse dont parle Pierre Mathieu, ces Historiens n'auroient pas manqué d'en faire quelque reproche à sa mémoire, même en convenant que la récompense n'auroit pas été trop au-dessus de ses services, & que tout grand, tout belliqueux qu'étoit Henri IV, il lui eût été bien difficile de conquérir son Royaume, s'il n'avoit pas eu deux hommes comme Biron & d'Aumont.

Ceux qui lui reprochoient de vouloir perpétuer la guerre pour être toujours nécessaire, ne pouvoient voient pas dire qu'il tâthoit de l'être long-tems: il s'exposoit en toute occasion comme un simple Soldat; aussi étoit-il fréquemment blesse, moitié pen, moitié beaucoup, dit Brantôme.

Il eut toute sa vie le plus grand état de maison; la vanité n'y avoit point de part : c'étoit par un goût naturel de grandeur. Son Maître-d'Hôtel lui ayant un jour représenté qu'il avoit un grand nombre de Domestiques dont il pouvoit se passer : se le crois, répondit-il; mais avant que de les renvoyer, il faut s'informer s'il peuvent se passer de moi : cette réponse peint une ame bien noble & pleine d'humanité.

En présentant à Henri III ses titres pour être reçu Chevalier des Ordres: Sire, lui dit-il, ma noblesse est là comprise; mais la voilà encore mieux, en mettant la main sur la garde de son épée.

Il lisoit beaucoup, & avoit aimé & cultivé les Lettres dès sa jeunesse; il avoit écrit ses Commentaires, un Journal de sa vie, & un Traité des devoirs du Matéchal de Camp. Ces Ouvrages que regrette M. de Thou, sont-ils malheureusement perdus, ou les garde-t-on dans la famille?

Sa devise étoit une méche allumée avec ces mots: Moriar, sed in armis. Le 27 Juillet 1592, devant la petite Ville d'Epernai en Champagne,

il eut la tête emportée d'un coup de fauconneau, à l'âge de soixante-huit ans. Son second fils, Jean de Gontaut, avoit été tué à la malheureuse journée d'Anvers en 1583; & son père étoit mort des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Saint-Quentin en 1557. Les Historiens n'ont pas manqué de remarquer qu'il su le parrain du Cardinal de Richelieu, à qui il donna son nom de baptême, Armand.

#### III.

Gui de Daillon, Comte de Lude & de Pontgibaut, Baron d'Iliers, de Chênedoré & de Magné, Gouverneur de Poitou, Sénéchal d'Anjou, Capitaine de cent Hommes d'armes, fils de Jean de Daillon, quatrième du nom, & d'Anne de Batarnai.

Ses actions à la bataille de Renti, au siège de Metz, à la prise de Calais & de Guines, méritèrent qu'il succédât à son père dans le Gouvernement de Poitou & de Poitiers; il désendit cette ville \* en 1569, & obligea l'Amiral de Coligny d'en lever le siège. Sa Terre de Magné ayant été si pillée & si ravagée par les Huguenors, que c'étoit

<sup>\*</sup> Voyez ci-deffus.

pour lui une perte de près de cent mille écus. Charles IX voulut l'en dédommager. Sire, lui dit-il, votre trésor est presque épuise; & vous avez guant-à-présent besoin de vos finances, pour des choses plus pressées; je puis attendre. Le Laboureur rapporte que Charles IX se promenant sur la Sarte dans le Maine, le bateau se remplit d'eau au point qu'il alloit périr; que tandis que les Courtisans ne s'empressoient qu'à crier que le Roi se noyoir, Daillon se précipita avec son cheval dans cette rivière qui étoit très-creuse, trouva le moyen de mettre ce Prince en croupe, & le sauva. Henri III, en 1580, lui offrit le Gouvernement de Brouzge & du Pays d'Aunis qu'il vouloit ôter à Saint Luc; il refusa: Comment! je sais que vous êtes ennemis, lui dit Henri III: C'est une raison de plus, répondit-il, pour ne pas profiter de la dépouille d'un Gentilhomme que je sçais d'ailleurs vous avoir bien servi, & qui ne mérite pas, je crois, cette disgrace,

## 1 V.

FRANÇOIS DE LA BAUME, Comte de Suse, Lieutenant-Général pour le Roi en Provence, Capicaine de cinquante Hommes d'armes, fils de

## 118 HISTOIRE DE L'ORDRE

Guillaume de la Baume, Comté de Sufe, & de Cathèrime d'Albaron.

Le Baron des Adretz, si fameux par ses cruautés, lui envoya un carrel pour se battre trois contre trois: de Sule lui répondit qu'il n'exposeroit jamais personne que pour le service du Roi, mais que s'il vouloit se rendre seul à l'endroit indiqué dans fon curted, it l'y trouveroit feul. Ils le battirent. De Suse l'ayant renversé à ses pieds de deux coups d'épée, lui demanda: Que ferois-eu de moi, fi en m'avois mis dans l'état où te voità? Je t'acheverois, répondit des Adrete: J'en fuis persuadé, répliqua de Sule, comme en dois l'être que je n'ai jamais tué, & que je ne tuerai jamuis un ennemi à torre. Il le sit transporter dans la maison la plus proche, & ne le quitta point qu'on n'eût pansé ses bieffures qui ne se trouvèrent pas dangereuses. On prétend que le Comte de Suse avoit commandé à cinquante-quatre combats, prises ou reprises de Villes dans la Provence, le Comtar, le Vivarais & le Dauphiné. Il venoit de prendre Montelimar, au mois d'Octobre 1587, & se préparoit à attaquer le lendemain la citadelle, lorique Lesdigueres s'étant approché de nuit de cetre Ville. y entra par escalade. On se battit affez long-tems

dans les rues; le Comte de Suse sur tué; & son fils aîné, Rostang de la Baume, sur blessé & sait prisonnier; son secondfils, Ferdinand de la Baume, avoit été tué, en 1577, en montant à l'assaut au siège d'Issoire.

#### V.

ANTOINE DE LEVIS, Comte de Quelus, Gouverneur & Grand Sénéchal du Rouergue, Capitaine de cinquame Hommes d'armes, Confeiller d'Etat, fils de Guillaume de Levis, Baron de Que, lus, & da Madelaine d'Amboife Aubijoux.

Il en est parlé comme d'un homme très-courageux, & à qui quelques combats où il avoit commandé contre les Huguenots dans le Rouergue & le Quercy, avoient acquis une sorte de réputation; mais on pourroit présumer que son courage tenoit beaucoup d'un caractère séroce; il proposa au pète de Bussi de servir de seconds à (1)

<sup>(1)</sup> Jacques de Quelus, tué quelque tems après, le 27 Avril 1578, par d'Entragues; Louis de Clermont, dit Bussi d'Amboise, tué le 19 Août 1579, au Château de Monsoreau, où le mari le surprit en rendez - vous avec sa femme. Ce Jacques de Quelus, après avoir langui près d'un mois, mourut & sut enterré le 30 Mai 1578; Henri III,

leurs fils, qui, sur un sujet assez léger, s'étoient donné rendez-vous pour se battre; Henri III qui sur informé de cet étrange combat, l'empêcha.

#### VI.

JEAN DE THEVALLE, Seigneur d'Aviré & de Bouillé, Comte de Créance, Lieutenant-Général au Gouvernement de Metz & Pays Messin, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jean de Thevalle, premier Chambellan du Duc d'Alençon, & de Françoise de Scepeaux.

Quoique très-affoibli, depuis quinze jours, par une sièvre lente, il voulut aller & monter à l'assaut au siège d'Issoire en 1577; il y reçut trois blessures. Voilà tout ce que j'ai pu trouver à son sujet. Mais cela me donne occasion d'observer par rapport à lui & à quelques autres, que quoique l'Histoire n'en parle que généralement, & comme s'étant trouvés à tels sièges & telles batailles, il falloit cependant que ce sussent des hommes d'un mérite reconnu; car Henri III étoit très-jaloux de

ce même jour, mit la première pierre au Pont-Neuf: on a dit qu'il vouloit, qu'en commémoration de ce Favori, on le nommât le *Pont des Pleurs*, & que fa mère & le Chance-lier de Chiverny eurent bien de la peine à l'en dissuader.

la dignité de son Ordre, & ne vouloit pas que la voix publique pût critiquer sur ceux qu'il y admettoit; & les Admis n'étoient pas moins délicats sur les Confrères qu'il auroit voulu leur donner.

#### VII.

Louis d'Angennes, Baron de Meslé, Seigneur de Maintenon, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, Grand-Maréchal des Logis de la Maison du Roi.

Dans la rédaction des Mémoires de Sully, pag. 145, Tome I, in-4° il est dit, que le Roi de Navarre envoya six cens hommes pour contenur Chartres, dont on découvrit que Maintenon travailloit sourdement à s'emparer au nom de la Ligue: voilà certainement une méprise, puisque cette Ville s'étoit déclarée pour la Ligue, & qu'ainsi Maintenon ne pouvoit pas travailler à lui faire embrasser un parti qu'elle avoit déja pris. Il est encore prouvé par tous les Journalistes & Historiens de ce tems-là, qu'aucun \* des d'Angennes ne sur Ligueur; que Maintenon & ses trois frères, lorsque Henri III vint assiéger Paris, étoient dans

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus.

## 112 HISTOIRE DE L'ORDRE

son armée, & que Maintenon, n'ayant avec lui que six cents hommes, prit d'assant le Château de Verneuil.

Après l'assassinat de Henri III, il insista vivement dans le Conseil, pour qu'on sît passer l'armée devant le corps sanglant de ce malheureux Prince qu'on exposeroir sur le pont de Saint-Cloud, & qu'on allât tont de suite autaquer la porte Saint-Honoré, & sivrer Paris à route la fureur vengeresse dont le Soldat seroit animé. Il est nonamé parmi les principaux Officiers qui combattirent sons Henri IV à la journée d'Arques; & son srère, Montlouer, sut blessé à la bataille d'Ivri. Journal de Henri IV, Tome IV, pages 312 & 335.

Le soir de la réduction de Paris, étant allé au Louvre, il sur tellement agité en voyant Henri IV jouer avec la Duchesse de Montpensier, que co Prince lui demanda ce qu'il avoit: J'ai eru voir, lui répondit-il, l'ombre sangtante de Henri III qui vous regardoit. Henri IV baissa les yeux; & Madame de Montpensier sut si troublée, que les cartes lui tombèrent des mains. Personne n'ignoroit qu'esse avoit sait assassimer Henri III.

# CINQUIÈME PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglife des Grands-Augustins, le 31 Décembre 1582.

## CHEVALIERS.

I.

CHARLES DE LORRAINE, Due de Mayenne, Pair de France, Grand-Chambellan, Gouverneur de Bourgogne, fils de François de Guise, & d'Anne d'Est.

Il avoit de l'habileté, de l'expérience à la guerre, une politique adroite & toujours affez bien combinée, un discernement prompt, une pénétration étounante dans toutes sortes d'affaires. Mais c'est en présenter un portrait très-peu ressemblant; c'est peindre d'imagination, comme sait souvent Varillas, que de dire qu'il étoir d'un caractère doux, modéré, & que l'ambition, en égarant son esprit dans de sunestes projets, n'avoir point corrompu la bonté & la génétosité de son cœur.

Sur le bruit des amours de la Duchesse de Guise, sa belle-sœur, avec Estuer de Caussade, Comte de S. Maigrin, il attendit ce jeune homme le foir du 21 Juillet 1578; & lorsqu'il le vit sortir du Louvre, suivi d'un seul laquais, il fondir sur lui avec quinze ou vingt de ses satellites. Le Comte de S. Maigrin, dit l'Etoile, quoique percé de trente-quatre ou trente-cinq coups d'épée, ne mourut que le lendemain.

Charles de Birague, dit le Capitaine Sacremore, qui lui avoit rendu d'importans services, le presse de lui tenir ensin la promesse qu'il lui avoit faite de le marier avec Mademoiselle de Villars-Desprez, sa belle-sille; il ne se souvient plus de sa promesse, le rebute avec aigreur & mépris; & sur les instances réitérées de cet Officier, mêlées de quelques reproches, il tire brusquement son épée & la lui passe au-travers du corps.

Au commencement de Décembre 1588, étant à Lyon, il charge Alphonse d'Ornano, qui partoit pour les Etats Généraux assemblés à Blois, de dire au Roi que ses frères, le Duc & le Cardinal de Guise, n'avoient pas encore fixé le jour, mais qu'ils avoient tout préparé, & ne tarderoient pas à attenter sur sa personne, s'il ne les prévenoit; & lorsque sur cet avis, & d'autres qu'il recevoit de tous côtés, Henri III, par la punition de ces deux persides, s'est garanti du sort qu'ils lui préparoient, Mayenne crie à la trahison, à l'assas-

sinat, & leve l'étendad de la vengeance & de la rébellion. On ne peut pas douter, qu'aussi forcené d'ambition que ces frères, contre qui d'ailleurs il avoit eu tout récemment de nouveaux sujets de haine & d'animosité; on ne peut pas douter, dis-je, qu'il avoit espéré que par leur mort, il deviendroit le Chef de la Ligue, comme en esset, il le devint.

La plûpart des Historiens, & nommément M. de Thou, disent que par les informations secrettes qui furent faites, il fut prouvé qu'il avoit eu, dans S. Lazare, une conversation particulière avec Jacques Clément, le jour même que ce scélérat étoit parti de Paris, pour aller assassiner son Roi; que la veille, il avoit fait mettre à la Bastille plus de cent des principaux Bourgeois qu'on soupçonnoit d'être attachés à Henri III, avec prommesse à l'Assassin que leur vie répondroit de la sienne; qu'ensin le Parlement étoit si persuadé que le Duc de Mayenne avoit trempé dans cet horrible attentat, qu'il n'enregistra les Lettres d'abolition que Henri IV lui accorda en 1505, qu'après trois Lettres de jussion.

En 1591, sur le soupçon que Florimon d'Hallwin, Marquis de Menelay, Gouverneur de la Fere, vouloit quitter le parti de la Ligue, & remettre cette Ville sous l'obéissance de Henri IV, il y envoie le Lieutenant de ses Gardes avec ordre de le poignarder : ce digne ministre de pareils ordres y arrive, voit le Marquis de Menelay qui sortoit de la Messe, l'aborde & le poignarde.

Après s'être assez long-tems flatté de monter au Trône, le Duc de Mayenne fur enfin obligé de se soumettre; & on lui doit la justice de dire, qu'il rentra très-sincèrement dans son devoir: l'attachement & la fidélité qu'il jura à Henri IV, ne se démentirent jamais. Il fixa son séjour ordinaire à Soissons. On raconte que vers la fin de sa vie, il étoit fréquemment tourmenté de noires vapeurs, qui excitoient dans sa tête de lugubres idées, des visions de spectres: c'étoient assez souvent, diton ceux de ses frères & de Henri III. On le voyoit tout-à-coup effrayé, reculer, cherchant à fuir. & se couvrant les veux de ses mains, comme voulant se cacher quelque objet funeste qui lui apparoissoit. Il mourut le 4 d'Octobre 1611. On prétend qu'il demanda que l'endroit où il seroit inhumé dans la Cathédrale de Soissons, fût secret, & qu'en effet il le fut. On ne le découvrit, dit Piganiol, Descript. de la France, T. I, p. 391, qu'au mois de Décembre 1738. Ce qui doit paroître encore assez singulier, c'est qu'il n'y avoit point d'inscription sur son cerçueil, au lieu

qu'il y avoit sur celui de sa femme, qui mourut dix jours après lui, Henriette de Savoie, Duchesse de Mayenne, morte le 14 Octobre 1611. Ils ne laissèrent que deux fils, Henri de Lorraine, Duc du Maine, tué au siege de Montauban en 1621, sans laisser d'enfans; & Charles de Lorraine, Comre de Sommerive, mort en 1609, sans avoir été marié; ainsi cette branche s'éteignit en eux. Ce Comte de Sommerive mourut dans une espece d'exil, & dans l'indignation de Henri IV. Son crime étoit de s'être fait aimer de la Comtesse de Moret; d'avoir batonné un homme qu'il soupçonmoit de les espionner, & d'avoir dit à quelques personnes qui lui représentoient que ses affiduités auprès de cette Favorire, déplaisoient au Roi: Comment merbleu, il a couché avec nos mères, & nos sæurs: & il voudroit nous interdire ses purc...?

Je finirai cet article du Duc de Mayenne par la . façon dont il avoit toujours pensé de la Ligue & des Ligueurs. Jean-Baptiste Taxis, Ambassadeur d'Espagne, étant venu lui dire-qu'il sçavoit positivement que des Agons du \* Béarnois travailloient vivement à gagner l'Amiral de Vistars-Branças; qu'il étoit d'une grande conséquence de se conser-

<sup>\*</sup> Henri IV.

II avoit acherée pour la Valette, furent érigées en Duchés-Pairies, avec la clause que ces deux Favoris, en considération de l'alliance qu'ils venoient de contracter, marcheroient avant tous les autres Ducs, & immédiatement après les Princes du Sang, & les Princes issus de Maisons souveraines. Joyeuse alla, en 1583, Ambassadeur extraordinaire auprès du Pape, qui lui fit rendre de grands honneurs, mais dont il n'obtint rien de ce qu'il désiroit; il n'en rapporta que des Indulgences & deux corps d'anciens Martyrs. Il auroit pu se consoler de n'avoir pas réussi dans ses projets, s'il eut rerrouvé la même affection dans le cœur du Roi: il ne tarda pas à s'appercevoir qu'il n'en étoit plus aimé, & que d'Epernon en possédoit toute la faveur. On prétend que le dépir & la jalousie le firent se joindre aux Ligueurs qui vouloient forcer & qui forcerent en effet Henri III à déclaret la guerre aux Huguenots. Il demanda le commandement d'une des armées, l'obtint & se flatta de voir bientôt sa tête couronnée de lauriers, & que quelque éclatante victoire le substitueroir au Duc de Guise dans la faveur du Peuple & de la Ligue. Quelques avantages qu'il eut d'abord, accrurent sa présomption; il se hâta de donner la bataille de Coutras qui lui fut si funeste. Un de ses Ossiciers

ciers généraux qui voyoit que les Catholiques étoient enfoncés & phoient de tous côtés, lui demanda ce qu'il falloit faire: mourir, répondit-il; & s'étant précipité dans les escadrons ennemis, avec son frere, Claude de S. Sauveur, ils y surent tués: on a faussement prétendu qu'ils surent faits prisonniers & massacrés de sang-froid. On plaippir le sort du Duc de Joyeuse; il étoit plus envié que hai, n'usant de sa faveur que pour obliger, ne recevant du Roi que pour donner, & donnant avec des grâces qui ajoutoient au prix du biensait.

## III.

JEAN-LOUIS DE NOGARET DE LA VALETTE, Duc d'Épernon, Pair, Amiral de France, Colonel Général de l'Infanterie Françoise, premier Gentilhomme de la Chambre, Gouverneur de Meiz, Pays Messin, d'Angoumois, Saintonge & de Guyenne, suis de Jean de Nogaret, Seigneur de la Valette, Lieutenant Général pour le Roi en Guyenne, & de Jeanne de S. Lari Bellegarde.

Malgré la haine des Peuples, des Parlemens, des Ministres qu'il traitoit avec hauteur, des Courtisans que son orgueil & la dureté de son commerce révoltoient; quoique désagréable à Henri

IV, & peu affectionné de Louis XIII, il conserva jusqu'à une extrême vieillesse, son crédit, ses honneurs, ses dignités, & certain éclat de grandeur & de supériorité, même parmi ses égaux: homme d'esprit, d'une intrépidité peu commune, & ayant montré en différentes occasions d'assez grands talens pour la guerre.

Les uns disoient qu'il étoit le petit-fils d'un Notaire; d'autres le faisoient descendre de ce fameux Guillaume de Nogaret, qui traita si rudement Boniface VIII: il descendoit d'un Capitoul de Toulouse en 1366.

Christine de Lorraine-Vaudemont, âgée de dix ans, avec qui il avoit été fiancé en 1581, étant morte avant que le mariage pût être consommé, il épousa, en 1587, Marguerite de Foix, Comtesse de Candale, & héritiere de cette illustre maifon.

Avare d'inclination, il étoit magnifique & fastueux par ostentation; c'est le premier Seigneur qui ait mis dans Paris six chevaux à son carosse.

Sur le prétexte de la goutte dont il étoit fréquemment tourmenté, il obtint de Henri IV, en 1607, la permission d'entrer en carosse dans la cour du Louvre; cette permission devint une prérogative sous la Régence de Marie de Médicis; cette Princesse, obligée de ménager les Grands de la Cour, l'accorda à tous les Ducs & grands Offieiers de la Couronne; jusqu'alors les Princes du Sang étoient les seuls qui en avoient joui.

En 1614, deux Soldats du Régiment des Gardes s'étant battus en duel, l'un fut tué, & l'autre arrêté. D'Épernon, comme Juge souverain de l'Infanterie de France, le reclama; & sur le resus que le Parlement fit de le remettre entre ses mains; huit Soldats allèrent par son ordre enfoncer les portes de la prison & l'enlever; le lendemain; Décret d'ajournement personnel contre lui, & de prise de corps contre les huit Soldats. Cette procédure lui déplut; il alla dans la falle du Palais, accompagné de plusieurs Officiers & Gentilhommes, tous en bottes; les Audiences cessèrent; Greffiers, Procureurs, Huissiers, tous s'enfuirent; il y ent des robes accrochées & déchirées par les éperons; le Parlement déclara qu'il ne rentreroit point, qu'on ne lui eût fait satisfaction: la Reine mère & les Ministres eurent beaucoup de peine à obtenir du Duc d'Épernon, qu'il iroit faire des excuses; & celles qu'il fit en avoient moins l'air, que de réprimandes; il finit par dire que dans l'Ordonnance qui avoit érigé en sa faveur l'état de Colonel général de l'Infanterie Françoise en charge de la Couronne, il étoit expressément marqué qu'il auroit pleine & entiere jurisdiction, droit de vie & de mort sur tous les Soldats, & que le Parlement n'auroit pas dû l'ignorer, puisqu'il avoit enregistré cette Ordonnance le 22 Janvier 1583.

Quatre ans après, en 1618, autre affaire: il prétendir que l'office de Garde des Sceaux n'étant qu'une simple commission, & non pas une charge de la Couronne, ne pouvoit donner la préséance au-dessus des Ducs, même au Conseil. Du Vair. homme d'un grand mérite, possédoit alors cette place; il étoit très-agréable au Roi, & très-protégé du Duc de Luynes qui gouvernoit alors l'État; cela n'arrêta point d'Épernon ¿ & même, pour que l'affront qu'il préparoit à ce Magistrat fût bien public, il attendit le jour de Pâques, & que le Roi & toute la Cour fussent à la Grand'Messe à S. Germain-de-l'Auxerrois, Paroisse du Louvre. Du Vair s'étant placé à son ordinaire au-dessus des Ducs, il alla le prendre par la main, l'arracha de sa place, & lui parla avec mépris. Cette affaire fit d'abord beaucoup de bruit. Cependant de Luynes, malgré les plaintes & les représentations de du Vair, ne jugea pas à propos de la pousser, & se contenta d'éloigner un homme qui ne cherchoit qu'à le braver; d'Épernon reçut un ordre du Roi

d'aller à son Gouvernement de Metz. Il eut celui de Guyenne en 1622. Henri de Sourdis, Archevêque de Bourdeaux, passoit pour être hautain, turbulent & peu mesuré dans ses paroles. Il n'étoit guère possible qu'ils fussent long-tems dans la même Ville sans se brouiller. On avoit tâché plusieurs fois de les raccommoder; mais à la moindre petite occasion la mésintelligence recommençoit; & les choses en vinrent enfin au point, que les Gardes du Duc d'Épernon arrêtèrent dans la rue, sur je ne sçais quel prétexte, le carosse de ce Prélat ; il en fortit furieux, implorant le secours du Peuple, excommuniant les Gardes, & indiquant à haure voix une assemblée de son Clergé. D'Epernon fait investir l'Archevêché pour empêcher cette assemblée; l'Archevêque en sort, court les rues à pied, criant, A moi, mon Peuple; on fait violence à l'Eglise: d'Epernon le rencontre, le prend par lé bras; & tandis qu'il continue de crier, A moi, mon Peuple; frappe, tyran; tes coups som des fleurs pour moi, il lui donne quelques coups de poings dans la poitrine, & du bout de sa canne, jette son chapeau à terre: pour regarder des coups comme des fleurs, il faut bien aimer la vengeance qu'on espere en tirer. Cette étrange scène entre un Gouverneur de Province,

âgé de près de quatre-vingts ans, & un Archevêque, ne causa pas moins de trouble que d'étonnement à la Cour. Les fils du Duc d'Epernon, recommandables par leur rang & leur mérite perfonnel, y avoient beaucoup d'amis. D'un autre côté, le Cardinal de Richelieu paroissoit implacable, & prétendoit que tout le Clergé étoit outrageusement offensé. Il parut une Relation des fignes qu'on avoit vus dans le Ciel pendant cet attentat; & le Peuple qui crut qu'il y en avoit véritablement eus, redoubloit d'indignation. Enfin l'orgueilleux d'Épernon fut obligé d'écrire une Lettre bien humble & bien soumise à l'Archevêque, & de se mettre à genoux devant lui pour écouter bien respectueusement la réprimande sévere & humiliante qu'il lui fit avant que de lever l'excommunication. Le Maire & les Jurats de Bourdeaux, quatre Présidens & vingt Conseillers du Parlement. assistèrent, par ordre de la Cour, à cette cérémonie, pour en dresser un procès-verbal qui fut imprimé & affiché aux carrefours & portes d'Eglises de cette Ville.

Ce Henri de Sourdis, Archevêque de Bourdeaux, se piquoit d'être Guerrier & un très-habile Marin; il demanda & obtint, en 1637, le commandement d'une escadre pour reprendre les Isles

d'Hieres dont les Espagnols s'étoient emparés; il y eut un conseil de guerre où il parla en termes si injurieux à Nicolas de l'Hôpital-Vitri, Maréchal de France & Gouverneur de Provence, que ce Maréchal ne put se contenir & lui donna des coups de canne: il n'y eut point d'excommunication pour ceux-là; mais M. de l'Hôpital perdit son Gouvernement, & sur mis à la Bastille, d'où il ne sortit qu'au mois de Janvier 1643, après la mort du Cardinal de Richelieu.

Le Duc d'Épernon mourut le 13 Janvier 1642, âgé d'environ quatre-vingr huit ans. Il donna encore, quelques mois avant sa mort, un trait de son orgueilleuse assectation à mépriser ceux qui gouvernoient. Le Cardinal de Richelieu lui ayant dépêché un Courier, il ne le sit entrer qu'après l'avoir sait attendre long-tems, & lui dit, en lui montrant un bréviaire : Je n'ai pas cru devoir m'interrompre; il saut bien que nous sassions l'ossice des Capellans, puisqu'ils sont le nôtre : c'étoit pour se moquer du Cardinal de Richelieu qui vouloit commander les armées.

#### IV.

TANNEGUY LE VENEUR, Seigneur de Carrouges, Comte de Tillieres, Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie, fils de Jean le Veneur, Seigneur du Homet, de Carrouges & de Tillieres, & de Gillonne de Montejan.

Lorsqu'il reçut les ordres de Charles IX pour faire massacrer les Huguenots à Rouen ; comme ils venoient de l'être à Paris la muit & le jour de la S. Barthelemi : Je croyois, dit-il, les avoir combattus avec affez de réputation & d'honneur, toutes les fois qu'ils se sone armés, pour qu'on ne me choisit pas pour être leur affassin. Salsi, de Thou & d'Aubigné disent que tous les efforts pour empêcher ce massacre, furent impuissans, & qu'il n'en put sauver qu'un très-petit nombre. Le lendemain, avant que de jetter dans la Seine tous ces cadavres d'hommes, de femmes & d'enfans dont les rues étoient jonchées, on imagina charitable. ment de les dépouiller, pour distribuer aux pauvres leurs vêtemens encore tout dégoutans de fang. Qu'est-ce que l'homme , s'il a pa croire que son Dieu vouloit qu'il affaffinat ses concitoyens? ou s'il ne le croyoit pas, fi la Religion n'éroit qu'un prétexte pour piller, violer, pout assouvir des haines, de jalouses fureurs, des vengeances particulières, il est bien affreux d'être obligé de penser qu'il n'y a que la crainte des loix qui le retient, & que demain la moirié d'une Ville égorgeroit

l'autre, si elle croyoit pouvoir l'égorger avec impunité.

٧.

JEAN DE MOY, Seigneur de la Meilleraye, Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie.

Sans entret dans le détail de fes services à la guerre squi n'évoient après tout, que des preuves qu'il avoit beaucoup de courage, & qui d'ailleurs n'eurent tien de bien remarquable, je me contenterai de rapporter de lui une action, sur laquelle les Historiens désent que les sentimens surent bien partagés, & dont le Lecteur seta, je crois, bienaise de juger.

Carreville, Gentishomme de Normandie, trama en 1569, avec quelques autres Gentilshommes Calvinistes, une conspiration pour surprendre
Dieppe, il se consta à un Officier de la garnison,
de ses amis, ex qu'il crut pousoir lui être utile.
Cet Officier, après avoir balancé quelque remps
entre l'amitié & le devoir, découvrit cette conspiration à Cicogne, Gouverneur de Dieppe, qui
en donna aussi-tôt avis à Moy-la-Mailleraye,
Gouverneur du Pays de Caux. Catteville sut arrêté;
& dans ses interrogatoires, lorsqu'on lui demanda
se Lignebous n'avoit pas eu connoissance de son-

deslein, il déclara qu'il lui en avoit fait part. La Mailleraye manda Lignebœuf qui se rendit aussitôt auprès de lui; ils avoient toujours été intimes amis; il avoua que Catteville lui avoit parlé de l'entreprise qu'il méditoit; mais il soutint toujours, & Catteville en convenoit, qu'il avoit fait tout son possible pour l'en détourner; il n'en fut pas moins condamné à mort par le Parlement de Rouen, pour n'avoir pas révélé cette conspiration contre l'Etat. La conduite de la Mailteraye qui n'avoit pas averti son ami, & qui l'avoit mis en Justice, indigna bien des gens, dit M. de Thou; mais; ajoute-t-il, le plus grand nombre le loua. & admira sa vertueuse fermeté à triompher de tous les mouvemens de l'amitié & à les sacrifier aux intérêts de la Patrie. C'est ainsi que s'énonce ce grave Historien; & les Juges qui condamnèrent son fils, dont le crime fut précisément le même que celui de Lignebœuf, purent s'autoriser de son sentiment & de ses propres paroles.

#### VI.

PHILIPPE DE VOLUIRE, Marquis de Ruffet, Seigneur de Saint-Brice, Vicomte du Bois de la Roche, Capitaine de cent Hommes d'armes, Gouverneur d'Angoulême & de l'Angoumois, second

fils de René de Voluire, Marquis de Ruffec, & de Catherine de Montauban.

Le Duc d'Alencon, frere de Henri III, s'échappa de la Cour, alla dans son appanage, ensuite en Poitou, & se mit bientôt à la tête d'un parti considérable de mécontens : il semble que chacun veut le paroître sous un Roi qui ne tient pas le sceptre d'une main ferme, & dont on regarde la douceux comme l'effet d'un caractère indolent, & d'une aversion naturelle pour le travail & l'embarras des affaires. Catherine de Médicis ne tarda pas à négocier un accommodement entre ses deux fils; on signa une trève de six mois, dont un des articles fut que jusqu'à l'entiere conclusion de la paix, on donneroir six places de sûreté au Duc d'Alencon; Angoulème, Niort, Saumur, Bourges, la Chârité-sur-Loire & Mezieres. Le Duc de Montpensier s'étant présenté devant Angoulème pour en prendre possession au nom de ce Prince, Ruffec, Gouverneur de certe Ville, lui en refusa l'entrée, & persista dans son refus, dit l'Etoile, malgré les jussions réitérées du Roi & de la Reine mere, dont les Gouverneurs faisoient peu d'état dans ce temps-là, étant Rois eux-mêmes dans leurs Gouvernemens. Ruffec s'étoit acquis dans le fien ce qui fit les premiers Rois, l'amour & l'estime

des Peuples; mais quoiqu'il n'y eût pas un homme dans l'Angoumois qui ne se fût sacrissé pour lui, il ne pensa jamais à se soustraire à l'obéissance qu'il devoit à son Souverain: Sire, lui disoit-il dans son Mémoire, je sus blessé à la bataille de Saint Quentin ; je l'ai été depuis trois fois sous les yeux de Votre Majesté, à Jarnac, à Moncontour, & au siège de la Rochelle. Ma vigilance, & peut-être quelques heureux combats contre vos Sujets de la nouvelle Religion, m'ont particulierement attiré leur haine; ils l'ont signalée en ravageant mes terres à un tel excès, que de long-temps je ne puis espérer d'en rien retirer. En quoi! Sire, un simple Juge dans un de vos Parlemens, prétendra qu'il faut commencer par lui faire son procès avant que de lui ôcer son office, & un Gentilhomme d'une ancienne race sera déplacé d'un moment à l'autre, quoique son zele & sa fidélité ne se soient jamais démentis? J'espere, Sire, que votre justice me protégera contre ceux qui veulent vous persuader de me dépouiller de la récompense que m'ont acquise mes services, ceux de mes ancêtres, leur fang & le mien répandu pour la patrie : je ne parle point de la dévastation des héritages qu'ils m'ont laissés. J'ignore l'impression que firent ces représentations a la Cour; mais il est certain qu'il resta en possession de son Gouvernement, & que l'année suivante, Henri III lui écrivit avec éloge à l'occasion de la Ville de Montaigu qu'il avoit reprise sur les Huguenots, & d'une rencontre où il les avoit battus. Il mourut le 6 Janvier 1585, âgé de cinquante-cinq ans.

#### VII.

FRANÇOIS DE MANDELOT, Seigneur de Passy, de Lerné & de Vireaux, Vicomte de Châlon, Gouverneur du Lyonnois, Forez & Beaujolois, Capitaine de cent Hommes d'armes, fils de Georges de Mandelot & de Charlotte d'Igny.

Il ne commanda en chef que de petites armées; mais il eut la gloire d'avoir battu deux fois Lesdigueres. Il mourut le 24 Novembre 1588, trèsregretté dans son Gouvernement, & avec la réputation d'avoir toujours été moins jaloux de plaire à la Cour, que de bien servir l'Etat. Le Pere Edmond Auger prononça son Oraison sunebre, & dit, Qu'il n'avoit jamais signé la Ligue, & qu'il étoit mort serme en sa Religion & au service du Roi. Il m'a paru remarquable qu'un Jésuite; lorsque la Ligue étoit si puissante, l'ait désapprouvée, l'ait regardée comme contraire au service du Roi, & l'ait dit publiquement devant le Duc

de Mayenne qui étoit alors à Lyon, & présent à cette cérémonie.

Pierre d'Espinac, Etudiant en Droit à Toulouse, alloit aux assemblées, aux prêches des Calvinistes, & embrassoit leurs erreurs; ensuite, ne voyant pas de grands objets de fortune dans cette Religion, il en devint le plus ardent ennemi. L'Archevêché de Lyon qu'il obtint, & qu'il n'auroit pas du espérer, ne borna point son ambition; il vouloit être Cardinal; mais le déréglement (1) de ses mœurs étoit trop connu, & ne permit jamais à la Cour de Rome de lui laisser que des espérances, quelque dévouement qu'il marquât

<sup>(1)</sup> M. de Thou rapporte que le Duc d'Epernon, indigné de la façon injurieuse dont il parloit du Roi de Navarre, l'interrompit, & lui reprocha, devant Henri III & les Ministres, le trasic honteux qu'il faisoit des choses sacrées; l'éclat de son incesse avec sa sœur Marguerite d'Espinac, semme du Raron de Luz.

La Châtre disoit un jour, que cette haine si violente de la Duchesse de Montpensier contre Henri III, venoit de ce que ce Prince, loin de prositer d'un rendez-vous qu'il en avoit obtenu, l'avoit quittée méprisemment, dégoûté de certaines dissormités que le trop simple appareil du lit ne pouvoit pas cacher: Je ne conçois pas cela; je suis aussi délicat qu'un autre, répondit, à ce qu'on prétend, ce Prélat.

pour elle en toute occasion. Mandelot qu'il avoit voulu entraîner dans le parti de la Ligue, & qui n'avoit écouté toutes ses propositions, que pour avoir des éclaircissemens positifs sur ses intrigues & les ressorts qu'il faisoit jouer, conseilla à Henri III, dès l'année 1585, de le faire arrêter, de saisir ses papiers, & de les rendre publics, asin de faire connoître authentiquement, que les Chefs de la prétendue sainte Union n'avoient pour objet que d'écraser la famille royale sur les dégrés du Trône, & de démembrer la Monarchie pour en partager entre eux les débris. Henri III, s'il eût suivi-le conseil de Mandelot, auroit évité les malheurs qui lui arrivèrent. Les Guifes étoient déterminés à l'attentat de le détrôner; mais ils n'en avoient pas encore assez réuni & concerté les moyens; il leur laissa le temps d'y donner de la consistance, d'augmenter le nombre de leurs partisans, & d'accoutumer le peuple à les regarder comme les défenseurs de la Foi Catholique. Après la mort du Duc de Guise, on trouva dans ses papiers un Mémoire de l'Archevêque de Lyon, écrit en entier de sa main, & dans lequel, entre autres conseils, il lui disoit que Charles Martel avoit eu beaucoup de peine pour parvenir à être Maire du Palais, mais qu'ayant obtenu (1) cette dignité, elle lui servit d'échelle & de dégré pour monter à la grandeur à laquelle il parvint, s'étant, de Sujet qu'il étoit, fait Prince & Duc de France, & depuis ayant laissé & institué ses fils Rois.

Les derniers momens de cet Apôtre de la sainte Union, de ce Déclamateur injurieux & acharné contre Henri III & Henri IV, ne furent pas édifians. Un Capucin s'étant approché de son lit, & lui ayant dit : Pierre d'Espinac, songez à la mort; il leva la tête, ouvrit les yeux, jetta un regard orgueilleux & méprisant sur ce pauvre Capucin qui lui parloit d'une saçon si familiere, se tourna de l'autre côté, & mourut. Son neveu, le Baron de Luz, sur tué; & son sils qui, quelques jours après sa mort, voulut la venger, sur aussi tué, en combat singulier, par le Chevalier de Guise.

#### VIII.

TRISTAN DE ROSTAING, Baron de Brou & de la Guerche, Grand-Maître des Eaux & Forêts de France, Lieutenant-Général au Gouvernement

<sup>(1)</sup> Le Duc de Guise venoit d'obtenir la Lieutenance-Générale du Royaume.

de l'Iste de France, Gouverneur de Fontainebleau & de Melun, sils d'Antoine de, Rostaing & de Jeanne de Chartres.

Le troisieme fils de François I, Charles d'Orléans, vif, étourdi, turbulent, se plaisoit à des divertissemens & des aventures bisarres. Ayant sçu que pendant le séjour de la Cour à Amboise, des filoux se postoient assez souvent le soir sur le pont de cette Ville, il y alla pour voir s'ils l'arrêteroient & les bien rosser, disoit-il; il y auroit péri sans Rostaing qui y fut dangereusement blessé. Ce jeuno Prince étant mort en 1545, Rostaing qui avoit été élevé auprès de lui, & maître de sa garderobe, s'attacha à Catherine de Médicis; cette Princesse étant devenue Reine, & dans la suite Régente du Royaume, fut si contente de son zele & de son habileté dans les différentes négociations où elle l'employa, qu'il devint un de ses plus intimes Confidens.

En 1589, les Ligueurs assiégèrent Melun dont il étoit Gouverneur, & lui firent beaucoup de menaces, s'il tardoit à se rendre. Je suis trop vieux, répondit-il, pour commencer à apprendre à trembler; & je serai trop honoré de pouvoir sacrisser le peu de jours qui me reste, à ma patrie & à mon Roi. Les Ligueurs levèrent le siege; mais ils revin-

Tome VI.

rent quelque tems après; il ne montra pas la même fermeté, & capitula bien plutôt qu'on n'au-roit cru. Il mourut le 7 Mars 1591.

### IX.

JEAN-JACQUES DE SUSANNE, Comte de Cerni, Conseiller d'Etat, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jean de Susanne & de Françoise de Stavelle.

On l'appelloit le Bonhomme l'Assaut, parce qu'à des sieges, lorsque dans le Conseil de Guerré on lui avoit demandé son avis, il lui étoit souvent arrivé de répondre, qu'il n'y avoit qu'à monter à à l'assaut, & qu'on l'y voyoit roujours marcher un des premiers.

Avec un ton & un air assez rudes, on ne pouvoit pas avoir une ame plus humaine, plus compatisfante, plus charitable: la semane lui disoit un jour que par toutes ses charités, leurs revenus ne suffisoient pas quelquesois pour les trois quarts de l'année: Eh bian, ma semme, lui répondit-il, modée rons la dépense de noris maison.

Il avoit éponsé en 1358, Charlotte de la Chambre: le Roi & la Reine avoient signé à leur contrat de mariage; ce qui prouve qu'il étoit d'une naifsance très-distinguée; carles Rois ne signoient alors qu'aux contrats de mariage des personnes recommandables par l'ancienneté de leur noblesse & les services de leurs ancêtres. On dit que certain Président n'entra & n'entraîna toute sa famille dans le parti de la Ligue, que pour se venger de la morrisication que Henri III lui avoit donnée, en resusant de signer au contrat de mariage de son fils.

# SIXIÈME PROMOTION

Faite dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris, le 30 Décembre 1583.

#### PRÉLAT.

CHARLES DE LORRAINE, Cardinal de Vaudemont, Evêque & Comte de Toul.

Il étoit frere utérin de la Reine Louise, semme de Henri III. Sa carrière ne sur pas longue; né le 2 Avril 1561, il mourut le 30 Octobre 1587. Il paroît qu'il étoit d'un facile accès, & d'un caractère obligeant, dit un satyrique de ce tems-là: son écurie où il passoit toutes les marienées, étoit ouverte à tout le monde: un jour qu'on parloit devant lui de l'entrée de Jésus-Christ

### 260 HISTOIRE DE L'ORDRE

dans Jérusalem, monté sur un âne. Si j'avois été-là, dit-il, je sui aurois prêté avec plaiser mon beau cheval.

#### CHEVALIER S.

I.

HONORAT DE BEUIL, Comte de Fontaine, Vice-Amiral de France, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bretagne, Gouverneur de S. Malo, fils de Jean de Beuil & de Françoise de Montalais.

Sur le soupçon de quelque rébellion dans Saint-Malo, il écrivit au Prince de Dombes qui commandoit les troupes de Henri IV en Bretagne, de lui envoyer deux Régimens. Ils n'avoient pas eu le tems d'arriver, lorsque quelques parrisans du Duc de Mercœur escaladèrent les murs du château de cette ville, à l'aide de deux échelles de corde qu'un Canonier attacha à deux canons sur la plate-forme: une partie de la garnison sur égorgée; & le Comte de Fontaine, réveillé par le bruit & les cris, ayant mis la tête à la fenêtre de sa chambre, sut tué roide d'un coup d'arquebuse. Le Canonier qui favorisa cette escalade, étoit une espece de Virginius, un de ces hommes qu'on ne peut pas dire délicats, mais brutaux sur

l'honneur; il avoit trouvé mauvais que le Comte de Fontaine fût amoureux de sa fille, & lui sît des présens. Le Duc de Mercœur ne retira aucun fruit de cette conspiration; les habitans de Saint-Malo resussèrent toujours de le recevoir dans leur ville; ils délibérerent entre eux de n'être ni à la Ligue, ni à un Roi Huguenor; ils se nommèrent des Officiers, se firent des réglemens, & se gouvernèrent en Républicains jusqu'à ce que Henri IV eut fait abjuration.

Le Comte de Fontaine étoit de l'illustre maison de Sancerre; il avoit épousé sa cousine, Anne de Beuil, sille de Louis de Beuil, Comte de Sancerre, qui ne se distingua pas moins toute sa vie par la générosité de son caractère, que par les services à la guerre; je n'en citerai que ce trait. Le Prince de Condé ayant été arrêté après la conspiration d'Amboise, les Chevaliers de l'Ordre de S. Michel dont étoit ce Prince, surent convoqués consormément aux Statuts, pour procéder au jugement de s'attirer l'inimitié de François II & des Guises, & de perdre l'espérance d'obtenir une grande charge qu'il sollicitoit alors à la Cour; il déclara hautement, que tout Prince du Sang pouvant devenir son

Roi, il se croiroit criminel, s'il souscrivoit à un Arrêt de mort contre un Prince du Sang.

#### 1 L

RENE DE ROCHEFORT, Baron de Fioiles & de la Croisette, Lieutenant-Général au Gouvernement du Blesois, Dunois & Bailliage d'Amboise, fils de Jean de Rochesort, Baron de Pluvaut, & d'Antoinette de Châteauneus.

Lorsque Henri III le proposa pour être Chevatier de l'Ordre du S. Esprit, quelques Chevaliers dirent qu'il étoit très-susceptible de cet honneur par la façon dont il avoit servi & commandé en différentes occasions, mais qu'ils le croyoient de noblesse de robe; il produisit ses titres, & prouva que les Ancêtres de son grand-père, Gui (1) de

<sup>(1)</sup> Guillaume de Rochefort, Chancelier de France en 1483, jusqu'en 1492, & son frère Gui de Rochesort, sussi Chancelier de France en 1497 jusqu'en 1527; tous les deux très-aimés & très-estimés. Louis XII, en 1499, envoya Gui de Rochesort à Arras recevoir la soi & hommage de Philippe, Archiduc d'Autriche, pour les Comtés d'Artois, de Flandres & de Charolojs; ce Prince, sans éperons épée ni ceinture, à genoux & tête nue, rendit son hommage, & sit le serment ordinaire entre les mains de ce Chancelier qui étoit assis & couvert.

Rochefort, Chancelier de France, étoient Genrilshommes de nom & d'armes, d'ancienne extraction militaire, & que même quelques-uns avoient été Maréchaux de Bourgogne du tems des Ducs.

Ces deux Chanceliers de France, Guillaume & Gui de Rochefort, & la plûpart de leurs descendans, furent enterrés aux Célestins jusqu'en 1648; on dit même qu'on y apporta & qu'on y inhuma Rochefort de la Croisette, & Rochefort-Pluvaut tués à la bataille de Coutras.

JEAN DE VIVONNE, Marquis de Pisanni. Seigneur de S. Gouard, Sénéohal de Saintonge, Ambassadeur à Rome & en Espagne, fils d'Artur de Vivonne & de Catherine de Clermone.

Il resta en ambassade à Rome pendant presque tout le pontificat de Sixte-Quint. En 1585, il répondit froidement à ce Pape, qui lui parloit de la Bulle qu'il alloit publier contre le Roi de Navarre & le Prince de Condé, qu'il feroit mieux de la jetter lui-même au feu, que de l'envoyer brûler en France; en effet, elle y auroit été brûlée comme l'avoit été celle de Boniface VIII sous le règne de Philippe-le-bel, & Henri III, qui se croyoit dans ssez sourd aux sollicitations de la Ligne, & ne la secourue, disoit le Cardinal d'Est, que de la meme monpoie du Saint Siège, d'indulgences.

La Rocheposay, de retour de son ambassade. éroir souvent consulté en secret par Henri III; mais ses conseils étoient toujours inutiles : ce Prince, après l'avoir bien écouté, au lieu de prendre les sentimens d'une autorité ferme, s'amusoit à gémir fur les embarras & les traverses que lui causoient les Guises. Ayant tout à craindre, le 13 Mai. 1588, d'une populace effrénée, il sortit de Paris & se retira à Chartres; le soir, il dit à la Rochepolay, les larmes aux yeux, que ce qu'il venoir d'éprouver lui rappelloit bien amérement les dernières paroles du Comte de Tanchin: Tu étois présent, mon cher Rocheposay, ajouta t-il, lorsque se fidèle Polonois, ayant couru après moi pour m'engager à resourner à Varsovie, finit par me Aire: Eh! Sire, se c'est régner que de posséder les zeirs des ses Sujets, où pourrez-vous régner aussi ·yaritablement & aussi absolument qu'en Pologne?

Après la mort de Henri III, Georges de Villequier, Vicomte de la Guerche, avoit embrassé le parti de la Ligue, & s'étoit rendu très-redoutable dans la Marche & le Poirou. La Rocheposay l'actraque, tailla en pièces une partie de ses troupes, & mit l'autre dans une telle déroute, que la plupart des Fuyards se précipitèrent dans la Vienne; Villequier lui-même s'y noya: le Rocheposay reçut, à cette occasion, une lettre très-bonorable de Henri IV. Il mourut à Moulins le 29 Septembre 1595, âgé de soixante ans: Vir nobilitate, eruditione, fortitudine & morum probitate insignis, dit M. de Thou.

#### **V.** ...

BERNARD DE NOGARET, Seigneur de la Valette, Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roi audelà des Monts, Amiral de France, Gouverneur de Provence.

Le Duc de Savoie, lorsqu'il fut entré en Provence avec des forces considérables, demanda à la Comtesse de Sault, si M. de la Valette avoit beaucoup de troupes? Non, répondit-elle, mais il les commande. La Valette, avec sa petite armée, sit face par-tout, & battit deux fois celle de ce Prince: on pouvoit dire de lui, qu'avec de petites armées il faisoit de grandes choses; il reprir plusieurs Places qui s'étoient livrées à la Ligue; & il l'auroit anéantie en Provence, lorsqu'il fat tué d'un coup d'arquebuse, le 11 Février 1592, devant la petite

Ville de Roquebrune, près Frejus. C'étoit un homme comparable à Lesdigueres, & dont tous les Mémoires de ce tems-là parlent avec éloge : intrépide, disent-ils, dans le péril, ferme dans les revers, modeste dans ses succès, poli, affable, bienfaisant, libéral: il étoit l'aîné du Duc d'Epernon; ces deux frères s'aimoient avec la plus grande tendresse; certainement elle n'étoit pas inspirée par la ressemblance de caractère.

#### VI.

HENRI DE JOYEUSE, Comte du Bouchage, Mai réchal de France, Maître de la Garderobe du Roi, Lieutenant - Général pour Sa Majesté en Languedoc.

Il avoit épousé, le 18 Novembre 1581, Catherine de Nogaret, sœur de la Valette dont je viens de parler, & du Duc d'Epernon. Elle s'abrégea les jours par les austérités d'une dévotion outrée, & mourut le 11 Août 1587. Jamais mari ne fut pénétré d'une plus vive douleur; ses regrets, dans certains momens, alloient jusqu'au désespoir; mais il avoit trop de religion pour se tuer ou s'aller moyer; il se sit Capucin. Il y avoit cinq ans qu'il étoit le Père Ange, lorsque les Ligueurs, dans le

Haut Languedoc, ayant perdu son frère Scipion de Joyeuse, leur Chef(1), le sollicitèrent de le remplacer; il se laissa aisément persuader, quitta la robe de S. François, se mit à leur tête, & se qualifia Gouverneur de cette Province au nom de la Ligue. Il s'y maintint avec assez d'adresse & de courage, & ne se soumit qu'en 1596, & qu'à condition que pour la réduction de Toulouse & des autres Villes ligueuses où il commandoit, il auroit un million quatre cent soixante & dix mille livres, & le bâton de Maréchal de France; ce que Henri IV lui accorda, aimant mieux acheter la soumission de ses Sujets, que de verser leur sang. Aussitôt après cet accommodement, il vint à la Cour, & se livra pendant près de trois ans à tous les égaremens d'un cœur plus ardent que délicat sur les plaisirs. On fur très étonné le 3 Mars 1599, en apprenant qu'il étoit rentré chez les Capucins, & qu'en peu de jours, on le verroit monter en chaire; car il ne crut pas devoir se cacher entiérement dans l'ombre du Cloître; on le vit cher-

<sup>(2)</sup> Il se noya dans le Tarn, le 21 Septembre 1592, s'ensuyant après la désaite de son armée par le Maréchal de Montmorenci, près de Villemur en Languedoc.

cher l'éclat dans le sein même de l'humilité: c'étoit sans doute dans l'espérance d'être un objet d'édification: il ne le sur que de curiosité; tout Paris courut à ses Sermons; les Marguillers des Paroisses se l'arracheient; c'étoit le premier Maréchal de France qu'on eût vu prêcher. Il alla, en 1608, à Rome pour y ménager quelques intérêts de son Ordre; il voulut en revenir à pied comme il y étoit allé; la fatigue du voyage lui occasionna une maladie dont il mourut le 16 Septembre 1608. Il n'avoit eu de son mariage qu'une sille, Henriette-Catherine de Joyeuse, qui épousa Henri de Bourbon, Duc de Montpensier, & qui se remaria, après la mort de ce Prince, au Duc de Guise, sils du Das de Guise tué à Blois.

En 1588, le Père Ange avoir donné au Public une scène très dingulière. Henri III, comme je l'ai dit, ayant tout à craindre d'une populace effrénée, étoir sorti de Paris & s'éroit retiré à Chartres. Les Ligueurs, voyant que leur entreprise avoir échoué, affectoient des soumissions & un repentis qui n'étoit point dans leurs cœurs; c'étoit chaque jour quelque députation à Chartres pour engager ce Prince à revenir dans sa Capitale : il paroissoit înstexible. Le Père Ange imagina un spectacle dont il crut que l'appareil ne manqueroit pas de le toucher & l'attendrir : voici la description qu'en sont plusieurs Mémoires de ce tems-là.

Paroissoit d'abord un grand Capucin, à longue barbe, la mine refrognée, couvert d'un chice, & ayant sur ce cilice un large baudrier d'où pendoir un grand sabre recourbé; il sonnoit de tems en tems d'une vieille trompette rouillée. Après lui marchoient fièrement trois autres Capucins, armés de hallebardes, avec brassards, gantelets, la corre de maille sur la robe, une marmite en rête en guise de casque, & affectant des yeux hagards & furibonds; ils traînoient Frère Ange, lie, garoné, revêtu d'une aube, coëffé d'une vieille petruque; & ayant sur cette perruque une conronne d'à pines, d'où sembloient couler des gouttes de fange faires au pinceau. Son dos éroit chargé d'une longue croix de carton peint, sous le poide de laquelle il feignoir d'être accablé, se laissant tomber par intervalle en poulsant de profonds gémisses mens. Deux jeunes Capucins représentoient à ses côrés, l'un la Vierge, l'autre la Madelaine; ils arrofoient la terre de leurs larmes, & se profternoient devant lui, comme en cadence, toutes les fois qu'il se laissoir tomber. Quatre Satellites suis voient, & tenant la corde dont Frète Ange étoit

garrotté, le faisoient relever & le frappoient à grands coups de fouet. Malgré le goût qu'on avoit dans ce tems-là pour les processions de Pénitens, cette pieuse mascarade, qui s'étoit acheminée de Paris à Chartres, sur aussi ridiculisée & blâmée qu'elle méritoit de l'être.

#### VII.

NICOLAS DE GRIMONVILLE, Seigneur de l'Archant, d'Auteuil & de la Boulaye, Capitaine de cent Archers de la Garde du Roi, fils de François de Grimonville & d'Anne d'Estanson.

Henri III, de retour de Pologne où il l'avoit accompagné, lui donna une des Compagnies de ses Gardes-du-Corps, qu'on appelloit alors Archers de la Garde du Roi.

Le 8 Mai 1589, à la furieuse attaque du sauxbourg de Tours par le Duc de Mayenne, Henri III, dont l'ame avoit perdu, disoit-on, toute force & tout courage dans la mollesse & les plaisirs, se comporta, au milieu du seu le plus vis de mousqueterie & de canon, avec toute la valeur, le sang-froid & l'intrépidité d'un Héros. L'Archant, bléssé dès le commencement du combat, & tâchant toujours de le couvrir de son corps, tomba à ses pieds noyé dans son sang. Il ne fut pas moins attaché à Henri IV qu'il l'avoit été à Henri III; & il est parlé de lui avec distinction dans le récit de la baraille d'Ivry.

Vers la sin de l'année 1591, Henri IV assiégea Rouen. Les Asséégés, le 25 Février 1592, steent une sortie très-nombreuse & très-imprévue, chassèrent les Assiégeans des travaux & des tranchées, & continuoient de les poursuivre vivement, lorsque le Maréchal de Biron arriva avec l'Archant. Le désordre sur bientôt arrêté; & les Assiégés ne tardèrent pas à rentrer dans leur ville. L'Archant requi une blessure au talon dont il mourur le 8 Mars 1592. On voit sur son tombeau, dans l'Eglise des Grands-Augustins, sa statue & celle de sa semme Drane de Vivonne, sille de ce François de Vivonne-la-Chateigneraye, si connu par son duel avec Jarnac.

Il y a sur ce tombeau deux épiraphes, l'une en latin, & l'autre en vers françois, tels qu'on en fai-soit dans ce tems-là; après y avoir raconté qu'il avoit sait quelques campagnes contre les Turcs en Hongrie, & que revenu en France, il s'étoit mouvé aux batailles de Saint-Denis, de Jamac, de Moncontour & d'Ivry, on ajoure:

Outre infinis assauts dont nos rages civiles
Ont saccagé l'orgueil des plus superbes Villes,
Tome VI.

## 274 HISTOIRE DE L'ORDRE

Et qui dedans la tombe à la fin l'ont mené;
Le malheur ayant fait qu'au siège infortuné.
Qui pressoit de Rouen la muraille rébelle,
L'effort d'une sortie & la perside grêle,
Des balles que lançoient contre lui les mousquets,
Lui soudroyât le pied d'un coup qui tôt après
Pour son être mortel sut un trait homicide,
Comme autresois celui que reçut \* Eacide;
Le Ciel les égalant par un semblable sort,
Aussi bien qu'en valeur, par l'espèce de mort....

#### VIII.

Louis d'Amboise, Comte d'Aubijoux, Seigneur & Baron de Châteauneuf, Sénéchal & Gouverneur d'Albi, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jacques d'Amboise & d'Hippolyte de Chambes.

C'étoit un homme très-brave, actif, infatiguable à la guerre, incapable de facrifier son devoir à ses plaisirs, mais n'aimant pas à s'en priver & à se gêner pour ce qu'on appelle bienséances d'état; il vouloit être libre dans ses actions comme un simple particulier. Tout ce qui pouvoit aider à le faire distinguer, toute décoration lui déplaisoit. S'il avoit pu se dispenser d'accepter le cordon de

<sup>\*</sup> Achille.

l'Ordre du S. Esprit, il l'auroit sait. Cela me rappelle ce que j'ai lu dans les Mémoires de la Cour
de France, par Madame de la Fayette, page 1062
elle rapporte que le Marquis d'Huxelles, depuis
Maréchal de France, ayant été nommé pour être.
Chevalier des Ordres, recommanda au Courier
qui lui en apporta la nouvelle, de dire à M. de
Louvois, que si la décence du cordon ne permettoit,
pas d'aller au cabaret & autres lieux, il n'en vouloit point.

Le Comte d'Aubijoux étoit né posthume en 1536; il mourut en 1622, âgé de quatre-vingt-fix ans; il avoit eu trois sils de sa femme, Blanche de Lévis. Le second, qu'on appelloit l'Amant fortuné, sur tué à la bataille de Coutras. Je n'ai pu découvrir quelles étoient les avantures qui lui avoient fait donner ce surnom.

#### IX.

FRANÇOIS DE VALETTE, Seigneur de Cornusson & de Parisot en Guyenne, Capitaine de inquante Hommes d'armes, Gouverneur & Sénéchal de Toulouse, fils de Guillot de Valette & d'Antoinette de Nogaret.

Il écrivoit à son oncle: Vous paroissez content de moi; j'en serois très-flatté, si je pouvois me

dire qu'on ne vous a point exagéré ce que j'ai fait dans les deux dernieres occasions où j'ai commandé .... Fos triomphes ne sont point mêlés d'une secrette douleur; nous en jouisser sans amertume; au-lieu que dans ce malheuroux Royaume. contre qui combattons-nous? contre nos parens. nos concitoyens, contre des François. Ces oncleà qui il écrivoit, étoir un homme bien illustre; c'étoir Jean (1) de Valetto, Grand-Marre de Malthe. qui défendit cette Ville, en 1565, contre toutes les forces navales de l'Empire Ottoman. Les Turcs, après quatre mois d'attaques presque continuelles & très-opiniatrées, furent obligés d'en lever le siége. Brantôme dit que lorsqu'on en apporta la nouvelle à Charles IX, le Chancelier de l'Hôpital sit remarquer à ce jeune Prince, que dans les trois grands sièges qu'avoient soutenus les Chevaliers de S. Jean, c'étoient trois François qui étoient Grands-Maîtres; d'Aubusson qui défendit Rhodes; l'Isle-Adam qui n'en sortit qu'après y avoir fait périr près de deux cent mille Turcs, & Jean de Valette qui venoit aussi de s'immortalifer dans Malthe.

<sup>(1)</sup> Jean de Valette, & non pas de la Valette, comme disent la plûpart des Historiens.

··· 5.3%...

FRANÇOIS DE CAZILLAC, Baron de Cessac, Seigneur de Millars, Chambellan ordinaire du Roi, Conseiller d'État, fils d'Antoine de Cazillac, Seigneur de Berail, & d'Anne de Crussol.

Il étoit de ces hommes fermes, hardis, pleins de feu en parlant pour les autres; embarrallés, timides à parlet pour eux-mêmes. Il avoit été employé, au-dedans & au-dehors du Royaume, I des négociations secrétres & très-épineules. Ca-thérine de Médicis avoit toujours paru très-contente de lon habileté & de la discrétion; il ne profita point de la bienveillance qu'elle lui devoit; jamais il ne s'occupa de la fortune: la femme disoit allez plaisamment, que de cous les hommes qu'il connoissoit, il étoit cellui dont il se soucioit le môlis.

On racoure de lui un trait qui n'est pas, je crois, dans l'ulage ordinaire de la Cout : il avoit reçu un remboursement de quarante mille écus. Brulart, Socrétaire d'État, lui sit demander s'il pouvoit les lui prétère d'ult qu'il servit réponse le lendemaint; il sçavoit que Brulart, qui se croyoit très-serme dans sa place, alloit être disgracie;

### 278 HISTOIRE DE L'ORDRE

il lui envoya les quarante mille écus, dès que sa disgrace eut éclaté.

## ं 🗶 I. 🗀

JOACHIM DE DINTEVILLE, Seigneur de Dinteville & de Fougerolles, Lieutenant-Général pour le Roi au Gouvernement de Champagne & de Brie, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jean de Dinteville & de Gabrielle de Stainville.

La nuit du 22 Janvier 1589, une compagnie de cinquante Soldats de la Ligue s'introduisit dans son Château par la trahison d'un de ses Domestiques. Quatre de ces Soldats, armés de poignards, entrerent dans sa chambre, & lui présenterent une Lettre à signer; elle étoit adressée à Roussart, Maire de Langres; on lui faisoit écrite à ce Maire, qu'il lui envoyoit un secours de (1) six cens hommes, venant d'être averti que le Capitaine Saint Paul devoit le lendemain se présenter devant Langres, & qu'il espéroit de s'en rendre maître à la saveur des intelligences qu'il y avoit. Il re-

<sup>(1)</sup> Ce secours étoit une perfidie qu'avoit imaginée le Capitaine Saint Paul, un des Chess de la Ligue; ces set cents Soldats auroient été des Ligueurs qui lui auroient livré la Ville de Langres, que Dinteville gouvernoit & maintenoît dans le parti du Roi.

jetta cette Lettre, sans daigner dire un mot : ces quatre Soldats, après l'avoir bien menacé, le poignard sur la gorge, se retirèrent pour aller prendre, dirent-ils, les derniers ordres de leur Commandant. Il y avoir heureusement dans sa chambre un petit escalier dérobé qui communiquoit au jardin, par où il se sauva.

Chaque année, jusqu'à sa mort, il sit l'anniversaire de celle de Henri III; il faisoit chercher & rassembloit ce jour-là à sa table, quarante Soldats qui s'étoient trouvés aux batailles que ce malheureux Prince avoit gagnées; il leur rappelloit sa valeur, son affabilité, sa générosité; c'étoit un sacrisice de larmes qu'il faisoit & qu'il leur faisoit faire à sa mémoire: il terminoit ce repas sunéraire par un perit présent de trente écus à chacun.

Il mourut en 1607', très-regretté de Henri IV, dit Sulli. On remarque, comme une chose singuliere, qu'il n'avoit jamais été blessé, quoiqu'il se sût trouvé à bien des combats, & qu'il se sût quelquesois assez témérairement exposé.

#### XII.

JOACHIM DE CHATEAUVIEUX, Comte de Confolant, Capitaine des cent Archers de la Garde Écossoise du Roi, & de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances, Bailli de Brosse & de Bugey, Chevalier d'hanneur de Marie de Médicis, Gouverneur de la Bastille, sils de Claude de Châreauvieux & de Marguerite de Montchena.

Henri IV, en chassant, se plaisoit quelquefois à se dérober à sa suite; il alloit dans les perires Villes & les Villages autour des forêts, s'arrêtoir dans les hôrelleries, & se mêloit à la conversarion des Bourgeois qu'il y tranvoir, & qui, sens le connaître, en discourant sur les essaires publiques, parloient de lui, de ses Ministres, louoient ou contrbloient les actions. Ses Capitaines des Gardes lui représentaient sans cesse que ses disparicions les jenoient, & toute la Cour, dans les plus vives inquiétudes. Un jour qu'il avoit encore disparu, Châreauvieux, auec quatre Gardes, après l'avoir bien cherché, le grouva dans nine auberge où il venoit de se mettre à table avec ping ou six Marchands; il lui frappa sur l'épaule, & d'un zon severe lui dit de le suivre. Lorqu'ils surent sorsis de cette auberge: Mon ami, lui dir Henri IV ces bonnes gens penseront que c'est un malfaiteur que tu viens d'arrêter. Vous riez, Sire, lui répondit Châteauvieux; & moi je ne ris pas depuis long-temps; & je suis enfin obligé de vous supplier de vouloir bien accepter la démission de ma place de Capitaine de vos Gardes. Si tu le desires abfolument, je l'assepce, réplique Monte IV, après evoir un pen veré; & je l'en donne me autre où tu dormiras, je crois, très-esanquillement; r'est celle de Chevalier d'honneur de ma semme.

Il me semble qu'on dut le blâmen; ses inquiétudes & ses craintes devoient moins l'engager à se démoure de sa charge, qu'à redoubler de vigilance & d'attention.

H parloit un jour du siège de la Rochelle, en 1573, Sc disoit qu'il aunit été men long: Pas crop, lui dit Henri IV; muieus le neuros d'y être blessé que deux sois. Il le sur encore à celui d'Issoire. Dès que Henri III sur mort, il ne balança pas, comme cant d'aurres y il mena sa Compagnie des Gardés-du Corps prèrer serment à Henri IV; de depuis ce remps-là, on le voit auprès de ce Prince à tous les sièges se toutes les barailles. C'étoit un des hommes de France de la plus puble de de la plus minuble ligure; il mounur le ny Janvier 1874, sans avoir été marié repund ses parens lui propositione quesque, maviage, le my puis penser, répondoir-il; j'aime urop les semmes.

# XIII.

Departure de Barran, Seigneur de Clermone. L'Enwagner, Capitaine sl'une des quetre Compagnies des Archers de la Garde du Roi, troisieme fils de Guillaume de Balzac, Seigneur d'Entragues, & de Louise d'Humieres.

Il fut tué, auprès d'Henri IV, à la bataille d'Ivri : ce Prince disoit souvent qu'il ne pensoit jamais à cette bataille, sans se rappeller le regard tendre & plein d'affection que d'Entragues avoit tourné vers lui, en tombant & fermant les yeux pour jamais. Il étoit frere de François de Balzacd'Entragues; dont j'ai parlé dans les commencemens de cette Histoire.

## XIV.

CHARLES DU PLESSIS, Seigneur de Liancourt, premier Ecuyer, Marquis de Guercheville, Comte de Beaumont-sur-Oise, Gouverneur de Paris.

Il épousa Antoinette, de Pons, veuve de Henri de Silli, Comte de la Rocheguyon. La Princesse de Conti, dans son Histoire des Amours de Henri IV, parle d'eux & de leur mariage en ces termes: Ce Monarque, dit-elle, devine si amoureux d'Antoinette de Pons, veuve du Comte de la Rocheguyon, qu'il lui proposa de l'épouser, n'espérant plus de réussir autrement..... Elle lui répondit, comme j'ai dit beaucoup plus haut, qu'elle étoit trop reconnoissante de l'honneur qu'il vouloit lui faire, pour en accepter l'offre .... Il conserva toujours pour selle la plus parsaite estime, & pratiqua son mariage, ajoute la Princesse de Conti, avec un très-illustre Seigneur (Charles du Plessis-Liancourt), & lui écrivit en faveur de ce nouvel Amant, comme il avoit fait peu auparavant pour lui-même.

M. de Liancourt étoit dans le carosse, sur le devant, lorsque Henri IV. sut assassiné. Il rapporte, dans sa déposition, que le matin, le jeune Duc de Vendôme étoit venu prier ce bon Roi de ne point sortir & de prendre bien garde à tous ceux qui l'approcheroient, parce que la \* Brosse continuoit de prédire que ce jour, 14 Mai, lui seroit satal. Ce bruit étoit si répandu, ajoute M. de Liancourt, qu'un de nos Ecuyers, tandis que je dinois, sut assez simple pour venir m'avertir, comme d'un pronostic, que le cheval que ce grand Prince aimoit le plus & montoit ordinairement, étoit très-trisse depuis le matin, & n'avoit ni bu ni mangé.

## X V.

FRANÇOIS DE CHABANNES, Marquis de Carcon, Comte de Rochefort, Vicomte de la Roche-Masse.

<sup>\*</sup> Fameux Astrologue.

### 384 HISTOIRE DE L'ORDRE

lin, Lieutenunt Général au Gouvernement d'Auvergne, Capisaine de cinquante Mommes-l'armes, fils de Joachim de Chabannes, Baron de Curton, Ge de Claudine de la Rochefougault.

### - Henri IV lui écrivoir:

Je viens de bien battre mes ennemis dans la plaine d'Ivri. Je ne tarde pas-à te l'écrire, perfuadé, namecher Comon, que perfonne n'en recevra la nouvelle avec plus de plaiser que toi. Ce t.4 Mars 1396, à nouf heures du foir.

Par un disfand affen singulier, le même jour & à la même heure, le Marquie de Curton lui écrivoir :

Le viens de butire vos ememis dans la plaine d'iffaire. Le Compe de Randan qui les commundoie, viene de mourir à l'inflant de ses blessures; mon file a se aussi blesse; mais j'espère qu'il n'en mourra puis. Rustignac, Lavedan & Chazeron ont fait des morveilles. J'enverrai demain un plus long détait à l'oure Majesté. Ce 14 Mars 1990, à neuf heures du soir.

### X VI.

ROBERT DE COMBAULT, Seigneur d'Arci-sur-Aube, premier Mattre-d'Hôtel du Rob, sits de Pierre de Combault, Seigneur des Vasseux, & d'Anne Balore.

Le Laboureur, en parlant de Brantôune, dic que, quoiqu'il appartint, d'alliance ou d'amitié, à plusieurs des grands Canispinas de ce tams-là , la fortune lui fue toujours fi contraire, qu'il n'obtine jamais d'écablissement digne de son mérité particulier & de se maissance se que c'est se qui le rendit d'asfez manvoise humaus dans sa recrejice à Branzone s où il composa ses Queres dans différentes affectes. d'esprit, selon que ceux qui repassoient dans sa mémoire, excitoient sa bile, ou des souvenirs d'amicié. Pour moi, je estois que Brancôme écoir né avec un orgueilleux amoun-propre, qui le rendit toute sa vie jalous, envieur, sarycique. Il étois Chevalier de l'Ordre de S. Michel's on voir, en plus d'une occasion, que l'institution de celui da S. Esprie, où is n'espéroit pas d'êure admis, lui déplaisoit beaucoup, & bri saisoit saire de mo-pla? tes & de très balles plaifanteries : je no cinerai que celte qu'il fait au fujet de Richem de Combault, & de sa charge de premier Maître-d'Hôn tel. Il prétend que lorsque Henri III l'eur nome mé pour être Chevalier du Sa Esprix, on dis à la Cour que cet Ordre ne valois plus rient, puisqu'il coir descendu jusqu'à la broche de la cuifine. Davila parle de Robert de Combault comme d'un homme de beaucoup d'esprit, & qui passoit pour un

très-habile Négociateur. D'ailleurs on ne pouvoit pas être d'une plus ancienne noblesse, s'il descendoit, comme il le prétendoit, de Gui, frere cadet d'Archambault VIII du nom, Seigneur de la Baronnie de Bourbon, & dont la perite-fille, Béatrix, héritiere de cette Baronnie, la porta dans la Maison Royale par son mariage avec Robert de Clermont, sixième fils de S. Louis.

#### X V I I.

François de S. Nectaire, ou de Sennectere; Seigneur de la Ferté-Nabert, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, Conseiller d'État, Lieutenant-Général au Gouvernement de Metz & Pays Messin.

Le Duc de Guise disoit que quand il voyoit Sennectere vivant, après tout ce qu'on lui en avoit raconté & ce qu'il en avoit vu lui-même, il croyoit qu'on ne pouvoit pas douter qu'il n'y eût une destinée, & que les coups à la guerre n'étoient que pour les malheureux.

Henri de Sennectere, qui servit glorieusement fous les régnes de Louis XIII & de Louis XIV, & qui mérita le bâton de Maréchal de France, ésoit petit-fils de ce François de Sennectere.

# SEPTIÈME PROMOTION

Faire à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins, le 31 Décembre 1584.

#### CHEVALIERS.

L

JEAN DE S. LARI, Seigneur & Baron de Termes; Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur de Metz, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes.

Perroton de S. Lari, Gouverneur de la Villé & Sénéchaussée de Toulouse, épousa, en 1,20, Marguerire d'Orbessan; il en eut deux sils, Roger de S. Lari-Bellegarde & Jean de S. Lari-Termes, & une fille qui sut mariée à Jean de la Valette & mère du Duc d'Épernon & de Bernard de la Valette. Roger de S. Lari-Bellegarde, que Henri III sit Maréchal de France, mourut empoisonné (1) par une petite bourgeoise, d'autres disent une bergere dont il étoit passionnément amoureux. Il

<sup>(1)</sup> Voyez les commencemens de cette Histoire.

avoit épousé, avec dispense, la veuve de son grandoncle, le Maréchal de Termes, & n'en avoit eu qu'un fils, César de Bellegande, qui fur tué à la bataille de Coutras en 1587; il n'avoit que vingtcinq à vingt-six ans : on lui avoit proposé à la Cour des partis considérables : il les avoit tous refusés. Quelque tems après se most, une Demoiselle à qui il avoit promis de l'épouser, & qu'il avoit laissée grosse en partant pour l'armée, accoucha d'un garçon. Ce petit-fils d'un Maréchal de France fut pendant plusieurs années le jouet de la fortune elle se divertit à en faire un Procureur au Parlement de Bordeaux : enfin il trouva des preuves de sa naissance, sur lesquelles il plaida & gagna son procès ; il embrassa l'État Ecclésiastique; on lui donna l'Abbaye d'Aubrac.

Le frere du Maréchal de Bellegarde, Jean de S. Lari, Baron de Termes, Chevalier du S. Esprit à cette promotion de 1584, out quatre fils & une fille!; Roger, Duc de Bellegarde; César-Auguste, Baron de Termes, mort d'une blessure qu'il recut au siège de Clerac on 1621; Jean de S. Lari, mort de la peste à quatorze ans; Octave (1) de

<sup>(1)</sup> Je me conforme à la généalogie que le Laboureur à faite de la Maifon de S. Last, dans for Addictors our Mé-S. Lari,

S. Lari, Archevêque de Sens; & Paule de S. Lari, mariée à Antoine Arnaud de Pardaillan. Ce Roger, Duc de Bellegarde, si brave (1), si galant, si aimable par la figure, l'esprit, la douceur, la générosité & la bienfaisance de son caractere, que devint-il? Quelle su la vieillesse de ce grand Écuyer de France, de ce Gouverneur de Bourgogne, de ce Favori de Henri III, de Henri IV, & dont la conversation faisoit sortir Louis XIII de ses sombres ennuis? Il eut le sort de tous ceux qui donnoient de l'ombrage au Cardinal de Richelieu, ou qui ne plioient pas assez sous ses volontés. Nous le voyons, dit un Écrivain de ce tems-là, dépouillé de son Gouvernement & de tous les biensaits qu'il avoit reçus des Rois, réduit dans

moires de Castelnau, page 776, Tome II; elle m'a paru plus sûre que celle que rapporte le P. Anselme. D'ailleurs, les uns disent que Jeanne de Lyon, mère d'Octave de S. Lari, Abbé d'Aubrac, étoit fille; d'autres prétendent qu'elle avoit été déja mariée, & qu'elle étoit veuve, lorsque César de Bellegarde en devint amoureux.

<sup>(1)</sup> Au mois de Juillet 1592, n'ayant avec lui que quarante-cinq Soldats & dix Gentilshommes, il défendit le Fort de Quillebœuf contre l'armée du Duc de Mayenne, qui fut obligée d'en lever le siège au bout de trois semaines, après y avoir donné plusieurs assauts.

une petite maison d'un de ses amis, contraint d'emprunter de l'argent pour vivre: & il n'y a pas d'apparence, ajoute-t-il, qu'à l'âge de soixante & douxe ans qu'il a, il releve jamais sa fortune: on verra, à son article de Chevalier des Ordres, qu'elle changea.

#### I I.

JEAN DE VIENNE, Baron de Ruffey, Gouverneur du Bourbonnois, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, fils de François de Vienne, Baron de Ruffey, & de Gilberte de Luxembourg.

Voyez l'observation que j'ai faite à l'article de Thevalle.

#### III.

Louis - Adhemand de Monteil, Comte de Grignan, Baron d'Entrecasteaux, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes.

La Cour, à la prière du Pape, lui avoit recommandé de défendre le Comtar contre les Calvinistes du Dauphiné & du Vivarez qui y faisoient de fréquentes incursions; il les combattit souvent; & le courage est encore plus éprouvé dans ces combats entre de petites armées, que lorsqu'elles sont plus nombreuses. Quand Henri III, passant par Avignon, s'y sit inscrire dans les (1) Confrairies de Pénitens, il raconta à ce Prince, à l'occasion de leurs processions, qu'il avoit été blessé & fait prisonnier dans une action contre cinquents Calvinistes qui venoient d'enlever, avec d'autre butin, trois processions de Pénitentes: les choses qu'il disoit avoir vues, n'étoient pas moins ordinaires aux troupes de la Ligue qu'à celles des Calvinistes. La Religion, dans ces guerres civiles, n'étoit qu'un voile dont l'ambition des Chess de l'un & de l'autre parti tâchoit de se couvrir; & l'idée de piller son voisin & de jouir de sa femme ou de sa fille, leur fournissoit des recrues.

Il étoit fils de Gaspard de Castellane, Baron d'Entrecasteaux, qui avoit épousé Béatrix Adhemar, & avoit été substitué aux biens, nom & armes des Adhemars de Monteil ou (2) Montelimar, Seigneurs de Grignan, par son beau-frère, Louis Adhemar de Monteil, Comte de Grignan, qui mourut sans ensans, & en qui s'éteignit la branche des Adhemars de Provence, & non toute cette très-ancienne maison; il en subsistoit une branche en Languedoc, qui sur alors exclue de l'hérédité,

<sup>(1)</sup> Il y en avoit de blancs, de noirs & de bleus.

<sup>(2)</sup> Cette Ville s'appelloit Montilium Adhemari.

à cause d'une renonciation donnée en 1237 par Lambert Adhemar à Hugues son frère; lequel Lambert renonçoit aux biens de leur maison en Provence, sous la condition que Hugues renonceroit à ceux de Languedoc : c'est de ce Lambert que descend le Vicomte Adhemar, Colonel du Régiment de Chartres.

# HUITIÈME PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins, le 31 Décembre 1585.

#### CHEVALIERS.

I.

CHARLES DE BOURBON, Comte de Soiffons & de Dreux, Grand-Maître de France, fils de Louis I, Prince de Condé, tué à Jarnac, & de Françoise d'Orléans-Longueville, sa seconde femme.

Il étoit beau, bien fait, avoit beaucoup d'esprit, & tout le courage de son père. Après la bataille de Coutras où il fit des prodiges de valeur, le Roi \* de Navarre qui lui avoit promis sa sœur,

<sup>\*</sup> Depuis Henri IV. . .

Catherine de Bourbon, l'emmena en Béarn où elle étoit; mais au moment qu'on croyoit qu'il alloit les unir, il rétracta sa promesse sur des préventions qu'on lui inspira contre ce jeune Prince. D'Aubigné, la Duchesse de Rohan & beaucoup d'autres prétendent qu'il ne vouloit point marier sa sœur, & que dans les conjecturés embarrassantes où il se trouvoit, il la regardoit politiquement comme un appât qu'il présentoit tantôt à un Prince, tantôt à un autre, pour les attirer ou les engager plus fortement dans ses intérêts : il est certain que cette Princesse disoit quelquesois en plai-Santant, que son frere l'aimoit si fort, qu'il ne vouloit point se défaire d'elle. Il la maria, le 31 Janvier 1599, à Henri Duc de Bar, fils aîné de Charles III, Duc de Lorraine; elle avoit alors près de quarante ans, & avoit toujours continué d'aimer le Comte de Soissons & d'en être aimée; elle mourut le 13 Février 1604; Henri IV parut extrêmement touché de sa mort. Croiroit-on que le Nonce du Pape, en se présentant, comme les autres Ambassadeurs, pour lui faire son compliment de condoléance, lui dit que son Maître & lui regrettoient beaucoup la perte de la personne de Madame la Duchesse de Bar, & en même tems la perte de son ame?

J'ai dit plus haut que Sulli étoit un habile, un grand Ministre; mais que l'inimitié, l'humeur & la dureté de son caractère, lui avoient sait souvent crayonner des portraits peu sidèles; croira-t-on que celui qu'il a fait (1) du Comte de Soissons, étoit ressemblant? Ils se haissoient mortellement; & ce Prince & Catherine de Bourbon racontoient à toute occasion les ruses que ce Ministre avoit employées pour les tromper, les piéges qu'il leur avoit tendus, la consiance qu'ils avoient eue en lui, & la façon dont il en avoit abusé; il est vrai que sa trahison sut odieuse dans toutes ses circons-

<sup>(1)</sup> De Thou dit, en parlant du Comte de Soissons, Is magni animi juvenis, &c. On doit s'en rapporter plutôt à lui qu'à M. de Sulli, & à ceux qui n'ent fait que le copies.

tances. Voyez Mémoires de Sulli, Tome premier, Livre 6, page 309; in-4°.

Le Comte de Soissons mourut le premier Novembre 1612; cette branche de Bourbon-Soissons s'éteignit dans son fils qui fut tué, le 6 Juin 1641, à la bataille de la Marsée qu'il gagna, ou qui se tua lui-même en levant la visière de son casque avec son pistolet qui se débanda.

#### . I I.

JEAN GROGNET DE VASSE, Seigneur de Vassé, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, fils d'Antoine Grognet de Vassé, Gouverneur de Pignerol, & de Marguerite de Harri Dame d'Alligni.

Le Comte de Montgommeri, assiégé dans Domfront, se rendit après s'être long-tems défendu en désespéré; il sut conduit à Paris; on lui sit son (1) procès; & il eut la tête tranchée le 26 Juin 1574. Le bruit courut qu'on avoit violé la soi qu'on lui avoit donnée, & que Vassé (2) à qui

<sup>(1)</sup> Ce n'étoit pas à cause de la mort de Henri II, qu'il avoit innocemment blesse, mais comme Chef de Rebelles.

<sup>(2)</sup> D'Aubigné send justice à Vallé, en parlant du Procès sait à Montgommeri, Tome II, chap. 7.

il s'étoit rendu, lui avoit promis qu'il n'auroit rien à craindre pour sa vie. Vassé sit afficher à la porte du Louvre, que les indignes calomniateurs qui disoient qu'il avoit fait des promesses au malheureux Montgommeri, n'oseroient venir le lui dire à lui-même. Si je lui avois donné quelque parole, ajoutoit-il, & que la Cour ne l'eût pas tenue, je me serois coupé la main qui reçut son épée, & je l'aurois portée & fait attacher vis-à vis du trône. Auroit-il été capable d'une si étrange action? Tous ceux qui le connoissoient, n'en doutoient pas; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il avoit cette sorte de courage, qui ne tient pas moins de la fermeté de l'ame que du desir de la gloire, & qu'il s'étoit toujours montré & se montra toujours le digne fils de cet Antoine de Vasse, si renommé dans nos guerres de Piémont, & que Brantôme place au nombre des Hommes illustres & grands Capitaines François, dont il nous a donné les Vies. Après avoir détaillé quelques-unes de ses actions, M. de Vassé, dit-il, a laissé une bonne lignée d'enfans & tous vaillans, Tome VII, p. 167.

### III.

Adrien Tiercelin, Seigneur de Brosses & de Sarcus, Gouverneur de Dourlens & de Moužon,

Capitaine de cinquante Hommes - d'armes, fils d'Adrien (1) Tiercelin & de Jeanne de Goulay.

Il se laissa entraîner & entraîna ses trois sils dans le parti de la Ligue; il dut s'en repentir; il les perdit tous les trois en moins d'un an: l'aîné, Anne Tiercelin, Seigneur de Brosses, alla mourir chez lui des blessures qu'il avoit reçues à l'escarmouche de Boulogne en 1588; le second, Charles Tiercelin, Seigneur de Saveuse, mourut de celles qu'il reçut au combat près de Bonneval en Beauce en 1589; & le cadet, Nicolas Tiercelin, Seigneur de Cailleville, y sur tué. Le plus âgé n'avoit que vingt-six ans; & ils s'étoient déjà acquis beaucoup de réputation à la guerre.

### IV.

FRANÇOIS CHABOT, Marquis de Mirebeau, Comte de Charni, Seigneur de Brion, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes, fils de Philippe

<sup>(1)</sup> Il avoit été Chambellan de François I, Gouverneur de son fils, le Dauphin François, Gouverneur des Villes & Châteaux de Bayeux, d'Argentan, de Loches, & Sénéchal de Ponthieu. La Maison de Saveuse est fondue dans celle des Tiercelins; & le second fils porte toujours le nom & les armes de Saveuse.

Chabot, Seigneur de Brion, Amiral de France, & de Françoise de Longry.

Dès que la guerre commençoit, il se rendoit à l'armée, y servoit avec tout le zèle & toute l'exactitude possibles, n'en partoit que des derniers, retournoit dans ses terres & ne paroissoit que rarement à la Cour. L'exemple de son père, Philippe Chabot, l'avoit trop frappé; il ne vouloit ni charges, ni dignités: l'envie, disoit-il, en suir toujours le don, & neur parvenir à les faire ôter avec opprobre à l'homme le plus innocent. Philippe Chabot, si connu dans l'Histoire sous le nom de l'Amiral de Brion, étoit un des Favoris de François I, & méritoit de l'être par ses services & sa naifsance. Il commanda en 1535, l'armée contre le Duc de Savoie, dont il conquit très-rapidement plus de la moitié des Etats; la conquête du reste étoir aisée lorsqu'il resta tout-à-coup dans l'inaction. François I désapprouva ses raisons & parut très-chagrin de sa conduite; ses envieux ne manquèrent pas de profiter de ce commencement de disgrace pour donner des mémoires contre lui; ils l'accusèrent de concussions dans son Gouvernement de Bourgogne & dans sa charge d'Amiral. François I lui en parla; ses réponses, dit-on, furent très-arrogantes; & quelques jours après, pour

marquer qu'il ne craignoit point la recherche de ses actions & toutes les atteintes qu'on tâcheroir de donner à sa réputation, il parut dans un tournoi avec une nouvelle devise: c'étoit un ballon en l'air & ces mots, concussus (1) surgo. Francois I fut d'autant plus indigné de cette bravade, qu'il ne le croyoit pas innocent; il l'envoya prisonnier au château de Vincennes, & chargea Poyet de lui faire faire son procès. Ce Chancelier choisit vingt-quatre Commissaires, se mit à leur tête, & se comporta, dans toute cette affaire, en homme dévoué à la faveur, & très-prodigue de zèle contre les Accusés, quand il croyoit avoir pénétré les intentions de la Cour. Il vouloit un Arrêt de mort; il trouva des Juges plus scrupuleux qu'il ne les avoit présumés, & ne put obtenir qu'un Jugement qui condamnoit Brion, pour quelques exactions & un droit sur la pêche qu'il s'étoit illégitimement attribué, à être dégradé de ses charges & emplois, & à payer une amende de quinze cens cinquante mille livres tournois.

Ce ne fut qu'au bout de près-d'un an, que la Duchesse d'Etampes, qui se souvenoit toujours

<sup>(1)</sup> Je crois qu'on peut les traduire; plus on me frappe, plus je m'élèbe,

de l'avoir aimé, se flatta d'avoir trouvé le moment favorable pour parler en sa faveur. François I s'attendrit sur le sort d'un ancien Officier de sa Couronne, & qui, après tout, lui avoit rendu de très-grands services; il ordonna au Parlement de Paris de revoir le procès; & Brion fut renvoyé absous; il ne survécut pas long-tems à cet Arrêt. Une ame courageuse se débat contre l'opprobre où elle se voit tombée; si elle en sort, la joie lui est devenue trop étrangère; sa fierté même l'entretient dans le dégoût de la vie; elle reste livrée au morne désir de sortir d'un monde où elle a été si outragée. Il mourut dans son hôtel, rue du Roi de Sicile, le premier Juin 1543, & fut inhumé aux Célestins; on y voit sa statue en marbre blanc, à demi-couché sur un tombeau de marbre noir.

### V.

GILLIS DE SOUVRÉ, Marquis de Courtanvaux, Gouverneur de Touraine, Gouverneur de Louis XIII, Maréchal de France, fils de Jean de Souvré, Seigneur de Courtanvaux, & de Françoise Martel.

La probiré, la candeur, le désintéressement, l'amour pour la patrie, toutes les vertus morales, il les possédoit; aussi fut-il toujours généralement estimé. Henri III disoit que s'il n'étoit pas Roi, il youdroit être Souvré.

La Ligue, en 1589, lui fit les offres les plus avantageuses; & le Duc de Mayenne, dit M. de Thou, y ajouta qu'on lui compteroit cent mille écus d'or à l'instant qu'il signeroit le traité: sa réponse fut que ce seroit acheter bien cher un traître.

Grillon lui reprochoit, qu'après avoir toujours parlé assez librement à Henri III, il paroissoit, depuis quelque tems, le flatter & lui complaire en tout: Hélas, répondit-il, c'est que depuis quelque tems il est malheureux, & que chacun l'abandonne.

En 1591, une femme qu'il aimoit & un ami en qui il avoit beaucoup de confiance, lui dirent que Henri IV se désiant de lui & le soupçonnant de vouloir entrer dans le tiers parti, pensoit à lui ôter son Gouvernement, & qu'on leur avoit offert de leur en donner des preuves: il seroit inutile de me les montrer, répondit-il; je le sers, parce qu'il est mon Roi; & comme son injustice ne le seroit pas cesser de l'être, je ne me déclarerois pas contre lui, après même en avoir éprouvé le traitement dont vous me croyez menanacé,

Henri IV crut ne pouvoir prévenir plus favorablement les esprits sur l'éducation de M. le Dauphin, qu'en le lui donnant pour Gouverneur; il sut fait Maréchal de France en 1613, & mourut en 1620, âgé de quatre-vingt-quatre ans.

#### VI.

FRANÇOIS D'O, Seigneur de Frêne & de Maillebois, Maûtre de la Garderobe de Henri III, premier Gentilhomme de sa Chambre, Surintendant des Finances, Gouverneur de Paris & de l'Isle de France, fils de Jean d'O, Capitaine de la Garde Ecossoise du Roi, & d'Héleine d'Illiers.

Homme de qualité, ayant montré du courage dans des occasions, très-débauché, mais aimable, à peine fut-il à la tête des Finances, qu'il devint sauvage, sarouche, aussi odieux par son orgueil que par sa dureté; d'ailleurs sans ressources dans l'esprit, sans capacité pour la place qu'il occupoit. Il n'étoit pas difficile de mettre des impôts, & de trouver des Traitans; c'étoient chaque année de nouvelles taxes, très onéreuses au Peuple, & qui ne rapportoient presque rien au Roi. Quand en parloit de miseres & de misérables: N'en faut-il pas, disoit-il? ils sont aussi nécessaires dans la vie, que les ombres dans un tableau, Il ne donnoit

presque jamais d'audiences, sous le prétexte qu'elles lui auroient emporté du tems; & on le voyoit à toutes les fêtes, à tous les spectacles, comme le Courtisan le plus désœuvré. Il se piquoit de volupté, & se croyoit voluptuoux, parce qu'il mangeoir dans de l'or, & que les scenes de ses débauches se passoient sous des lambris dorés. Il ne regardoit pas ses Cuisiniers comme des Domestiques, mais comme des gens à talent. Cet homme si fastueux, plus splendide dans ses équipages, ses meubles & sa table que le Roi même, n'étoit pas encore abandonné des Médecins, dir Sulli, que ses Parens & ses Domestiques, qu'il avoit cependant toujours affectionnés, le dépouillèrent au point, que long-tems avant son dernier soupir, il n'y avoit plus un seul meuble dans sans chambre; il ne lui restoit que le lit où il expira ; il en avoit fait expirer tant d'autres, encore plus dénués!

### VII.

CLAUDE DE LA CHASTRE, Baron de Maifonfort, Gouverneur de Berri, Maréchal de France, fils de Claude de la Châtre, & de Claudine Robertet.

Sancerre étoit un des boulevards des Huguenors; Charles IX vouloit absolument leur ôter cette place; la Châtre l'avoit assiégée en 1569, & avoit été obligé d'en lever le siege au bout de cinq se-maines. Il l'assiégea sur de nouveaux ordres, au mois de Janvier 1572; & sur encore si vigoureu-sement repoussé à l'assaut général qu'il y donna le 19 de Mars, qu'il prit le parti de convertir ce second siege en blocus. Ces malheureux Assiégés que les prédications de leurs Ministres encourageoient dans une fanatique opiniâtreté, ne capitulèrent qu'au bout de dix-neus mois, & qu'après avoir soussers les extrémités de la plus affreuse famine. Quelle horreur, quand on lit qu'un (1) pere & une mere salèrent le corps de leur sille, morte de faim, & s'en nourrissoient!

La Châtre s'étoit attaché au Duc d'Alençon, & fut soupçonné de l'entretenir dans sa haine contre son \* frere. Après la mort de ce jeune Prince, il se dévoua aux Guises & à la Ligue.

Il assiégea en 1591, la petite Ville d'Aubigny. La veuve du Seigneur d'Aubigny, Catherine de

<sup>(1)</sup> Pendant le fiége Paris, en 1590, on vit de pareilles horreurs parmi les Catholiques. On fit de la bouillie avec des offemens de morts moulus. Journal de Henri IV, Tome I, pag. 58.

<sup>\*</sup> Henri Ш.

Balzac, aussi courageuse que belle, se présenta sur la breche une pique à la main; & la garnison, quoique peu nombreuse, animée par son exemple, se désendit avec tant de courage, que la Châtre sur contraint d'abandonner une entreprise à laquelle un sol amour, disoit-on, avoit eu beaucoup de part.

Il refusa de reconnoître Henri IV jusqu'en 1594, & ne se soumit, avec les Villes de Bourges, d'Orléans & autres où il commandoit au nom de la Ligue, qu'après avoir obtenu qu'il conserveroit le Gouvernement de Berri & de l'Orléanois, & qu'il seroit gratissé d'une somme de neus cent mille livres, & consirmé dans la dignité de Maréchal de France: il étoit un des quatre que le Duc de Mayenne avoit saits, & de qui l'on avoit dit, que c'étoient des bâtards qu'il faisoit, & qui se seroient tôt ou tard légitimer en l'abandonnant.

En 1610, le Maréchal de la Châtre eut le commandement de l'armée que la Reine Régente, Marie de Médicis, envoya au siege de Julliers; il n'ent pas à y faire de grands exploits. I mourut le 18 Décembre 1614, âgé de soixante-dix-huitans. Il étoit très-brave, mais un très-médiocre Général. Les la Châtre se disoient issus de Ebbes, Prince

### 306 HISTOIRE DE L'ORDRE

de Déols en Berri, qui vivoit dans le dixieme

#### VIII.

GIRAUD DE MAULÉON, Seigneur de Gourdan, Capitaine de cinquante Homme d'armes, Gouverneur de Calais, fils d'Espagnolet de Mauléon, Seigneur de Gourdan, & de Jeanne Saman.

Calais étoit resté aux Anglois depuis l'année 1347 qu'Edouard Ill s'en étoit rendu maître après un siege de près d'un an. François de Lorraine, Duc de Guise, reprit cette place en sept jours, au mois de Janvier 1558. Parmi ceux dont la valeur avoit le plus contribué à la reprendre, le Vicomte de Gourdan, qui d'ailleurs avoit eu une jambe emportée d'un coup de canon à la derniere attaque, mérita qu'on le regardât comme un des plus dignes d'être chargé de la garder; il en sut nommé Gouverneur.

En 1588, une grande galéasse de la stotte Espagnole, qu'on surnommoit l'Invincible, échona sur des bas-sonds près de cette ville: trois cens Forçats, Turcs & Maures, prositant du désordre, s'y sauvèrent; le Capitaine Espagnol les réclama; le Vicomte de Gourdan répondit que le Roi à qui il alloir les envoyer, décideroit si l'on devoit les lui

remertre. Ces malheureux arriverent à la Cour: l'Ambassadeur d'Espagne soutenoit que son Maître n'étant point en guerre avec la France, on ne pouvoit pas refuser de les lui rendre. Henri III assembla son Conseil. Le Duc de Nevers & les Maréchanx de Biron & d'Aumont dirent que dès qu'on touchoit la terre de France, on étoit libre comme ceux qui l'habitoient; qu'on n'y connoissoit point d'esclaves; que si l'on y voyoit des Forçats, c'étoient des malfaiteurs; que ces Turcs & ces Maures ne l'étoient pas; mais des prisonniers de guerre; qu'on ne les avoir point sollicités à venir dans le Royaume; & qu'enfin le Roi n'avoit pas le droit de les arrêter & de les priver d'un bien que le hasard leur avoit fait recouvrer. Cet avis l'emporta sur celui du Cardinal de Guise & de l'Archevêque de Lyon; ils avoient appuyé la prétention de l'Ambassadeur d'Espagne, pour faire leur cour à son Maître qui protégoit la Ligue.

### IX.

JACQUES DE LOUBENS, Seigneur de Loubens & de Verdalle, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Philippe de Loubens, Seigneur de Coutras & de Verdalle, & d'Anne de Montaux. Henri III, dans la lettre où il lui annonce qu'il

l'a nommé pour être un des Chevaliers de son Ordre du S. Esprit, parle de l'ancienneté de sa noblesse, d'une action signalée qu'il avoit faite au siege de la Charité, & de deux services importans qu'il venoit de lui rendre dans sa Province. Mes recherches sur cette action signalée & sur ces deux services importans, ont été inuriles, comme sur tout le reste de ce qu'il peut avoir fait. Son frere, Hugues de Loubens de Verdalle, étoit Grand-Maître de Malthe, & mourut en 1595, laissant plus de cent mille écus d'or qu'il avoit gagnés par les galeres qu'il envoyoit en mer, à son profit particulier. Les Chevaliers, après lui avoir reproché plusieurs fois cette infraczion aux Statuts de l'Ordre, résolurent de se plaindre au Pape: Votre pere, dit-il à celui qu'il scut chargé de ces plaintes, étoit un bon Gentilhomme de Toscane, mais très-pauvre; on l'intéressa dans les fermes du grand Duc; il y gagna, en moins de dix ans, des sommes bien plus considérables que celles qu'on me reproche, & que je n'ai acquises que par des prises sur les ennemis de notre Ordre & de la Religion.

X.

Louis DE BERTON, Seigneur de Crillon,

Baron de S. Jean de Vassou, Mestre-de-camp du Régiment des Gardes, sils de Gilles de Berton, Seigneur de Crillon, & de Philippote Grillet.

On a donné, depuis quelques années, tant de détails sur son caractere & sur sa vie, que je ne pourrois rien dire ici qui ne sût déjà très-connu.

#### XI.

JEAN D'ANGENNES, Seigneur de Poigni & des Boisorcan, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jacques d'Angennes & d'Isabelle Cottereau.

J'ai parlé de lui & de ses freres, dans les commencemens de cette Histoire. Ils étoient trois Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit en même temps; ce qui ne devoit & ne doir pas être. Il sur employé à des négociations de la plus grande importance à Turin, à Vienne & chez quelques Princes d'Allemagne. Je ne connois personne, disoit Henri IV, qui voie plus clair dans une bataille & dans les affaires, que M. de Poisgni. Il aimoit les lettres & les beaux-arts, & avoit fait une collection de Livres rares & de Tableaux curieux au s son Château du Boisorcan en Bretagne. Le Duc de Mercœur les sit brûler, comme Chrétien, disoit-il. M. de Poigni

ne tarda pas à prendre sa revanche, & sir en même temps imprimer un petit Livre qui avoit pour titre: Exercices du Chrétien par M. de Mercœur. On y voyoit son ingratitude envers Henri III, son Roi, son bienfaiteur & son beaufrere: l'assassinat \* du Comte de Fontaine & de quelques autres; la prise de Blavet en Bretagne, &c.

Henri IV n'entendoit jamais parler de ces malheureuses Bretonnes de Blavet, que les larmes ne lui vinssent aux yeux. Voici ce que raconte Pierre Mathieu, Tome II, page 245: Le Duc de Mercœur assiégea Bavet par mer & par terre: il y trouva une forte réfistance; les femmes, pour y combattre, mettoient à leurs pieds leurs enfans qu'elles avoient à la mamelle. Enfin la Ville sut forcée; & tout ce qui étoit dedans passa au fil de l'épée: trente ou quarante jeunes filles se jettèrent dans un vaisseau du Havre, se fiant plus à la mer & aux vents qu'aux hommes; mais se voyant poursuivies & presque prises, elles se résolurent de se noyer, & d'un consentement unapime, se tenant par la main, se jettèrent dans la mer.

Le Marquis de Poigni mourur en 1593.

<sup>»</sup> Satyre Ménippée, Tome II, pag. 48.

:

#### XII.

FRANÇOIS DE LA JUGIE-DU-PUY-DU-VAL, Seigneur & Baron de Rieux en Languedoc, Gouverneur de Narbonne, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Jacques de la Jugie, Baron de Rieux, & d'Antoinette d'Oraison.

Il fut toujours bon Catholique; cependant les Moines tâchoient de le faire regarder comme fauteur des Hérétiques, parce qu'il n'avoit pas exécuté les ordres qu'il avoit reçus, de faire maffacrer les Huguenots à Narbonne, & parce qu'il avoit la réputation, lorsqu'il avoit pris quelque Ville Calviniste, d'y avoir toujours arrêté, autant qu'il avoit pu, la sureur du Soldat.

D'Aubigné rapporte, Tom. premier, pag. 100; que le frere du Baron de Mouvans fut massacré, avec quelques autres Huguenots, dans sa perite Ville de Draguignan en Provence; qu'on lui arracha le cœur; qu'on le jetta à des chiens, & qu'on assomma ces chiens, comme Hérétiques, parce qu'ils ne le mangeoient pas.

La Jugie fut des premiers à reconnoître Henri IV, & fit les fonctions de Maréchal dans son armée au combat d'Arques & à l'attaque des Fauxbourgs de Paris; ensuite il retourna en Landon

# 312 HISTOIRE DE L'ORDRE

guedoc où il battit les Ligueurs en différentes rene contres.

#### XIII.

FRANÇOIS-LOUIS D'AGOUT-DE-MONTAUBAN; Comte de Sault, Seigneur de Vesc, de la Tour-d'Aigues, de Montlor, de Grimand, &c.

Antoine d'Agout, Seigneur de Sault, se voyant sans enfans, substitua, par son testament du 12 Août 1503, à ses biens, noms & armes, Louis de Montauban, fils de sa sœur Louise d'Agout. & d'Antoine de Montauban, issu des anciens Barons de Montauban, Comtes de Die en Dauphiné. Ce Louis qui prit le nom de d'Agout-de-Sault & de Montauban, eut trois fils, François d'Agout-de-Sault & de Montauban, Jean d'Agout & Gilbert d'Agout. François & Jean embrassèrent le Calvinisme, en devinrent les zélés défenseurs. & furent tués à la bataille de Saint-Denis en 1 (67. Gilbert mourut sans avoir eu d'enfans. François, tué à la bataille de Saint-Denis, laissa de Jeanne de Vesc, sa femme, une fille qui fut mariée à Hubert de Vins, & deux fils, François-Louis d'Agout & Jacques d'Agout; ils ne suivirent point la Religion de leur pere; Jacques d'Agout, Seigneur de Saint-André, se jetta même dans

le parti de la Ligue, mena des troupes au Duc de Mayenne, & fut tué au combat d'Arques en 1,89. Son frere aîné, François-Louis d'Agout, Chevalier de l'Ordre du S. Esprit à cette promotion de 1585, mourut avant la fin tragique des Guises; ainsi l'on ne peut pas savoir de quel parti il auroit été; il avoit épousé Chrestienne d'Aguerres, veuve d'Antoine de Blanchefort-Créqui : ce fut une Héroine ; son esprit, son courage, & l'audace de ses entreprises, l'ont rendue célebre dans l'Histoire de la Ligue en Provence; elle s'y forma un parti très-puissant, favorisa l'invasion du Duc de Savoie, se brouilla ensuite avec ce Prince, & lui sit perdre, en l'abandonnant, toutes les espérances dont il s'étoit flatté; enfin elle reconnut Henri IV, & contribua beaucous à l'importante réduction de Marseille en 1596. Elle avoit et de son second mariage une fille, Jeanne d'Agout, qui fut mariée à François de la Baume, Comte de Monrevel, & deux fils, Louis d'Agout-de-Sault-de-Montauban, & Philippe d'Agout, Baron de Grimaud: ce Philippe d'Agout mourus sans enfans en 1608; Louis, son aîné, mourut en 1609, & légua tous ses biens à sa more, Chrescienne d'Aguerres; elle en usa très-mai; elle en psiva presque en-

tierement sa fille, la Comtesse de Monrevel, qui en étoit l'héritiere naturelle, & les substitua à son fils du premier lit, Charles de Blanchefort-Créqui, Prince de Poix, Comte de Canaples, depuis Duc de Lesdiguieres, Pair & Maréchal de France.

#### XIV.

Guillaume de Saulx, Seigneur de Tavannes, Lieutenant - Général pour le Roi en Bourgogne, fils de Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavannes, Maréchal de France, & de Françoise de la Baume.

Nous avons ses Mémoires; on y voit que son affection à la gloire & à la splendeur de la Monarchie aidoit encore à le rendre inébranlable dans sa fidélité & son zèle à soutenir les droits de Henri IV. Dans de petits Etats qu'il avoit rassemblés dans la Ville de Seurre, que veulent les Guises, dit-il? Peuvent-ils espérer qu'un Luxembourg, les Rohans, les Montmorencis & tant d'autres, voudront les reconnoûre pour leurs maîtres? Offriront-ils de partager les débris du Trône? Alors que deviendroit la France? Ce Royaume si beau, si puissant seroit donc divisé, comme l'Italie, en petites Souverainerés?-Ce ne seroit pas même l'ancien gouvernement féodal; chacun de ces petits Souverains s'attribuerois l'indépendance; & la Noblesse Françoise ne seroit plus celle d'un grand Roi, mais de quelques petits Princes à peine connus dans l'Europe.

Avec autant de valeur & peut-être de talens pour la guerre, son caractère étoit aussi doux, aussi humain que celui de son pere avoit été sougueux, séroce & sanguinaire. Il se distingua, dès sa premiere campagne, au combat de Dormans en 1575. Il sut blessé, en montant à l'assaut, au siège d'Issoire en 1577. Henri III, en 1589, le nomma Commandant en ches en Bourgogne: c'étoit presque un vain ritre, toutes les principales Villes de cette Province s'étant déclarées pour la Ligue. Cependant, au moyen de trois ou quarre qui étoient restées sidelles, il tint toujours la campagne, battit, en deux outrois rencontres, le Vicointe de Tavanes, son frère, zélé Ligueur, & parvint à assoiblir peu-à-peu le parti du Duc de Mayenne.

Dans ses Mémoires, parmi dissérens traits pour faire connoître à quel point son père étoit capable de braver toutes sortes de dangers, il est étonnant qu'il en rapporte un aussi odieux que celui-ci: Catherine de Médicis, dit-il, se plaignant devant mon père de l'attachement de son mari pour la Du-chesse de Valentinois, il lui offrit d'aller à l'instant couper le nez de cette Favorite. Cette ostre sera tou-

# 316 HISTOIRE DE L'ORDRE

jours regardée avec horrant, & ne pouvoir partie que d'une ame aussi féroce, que bassement cruelle.

#### X V.

MERRI DE BARBESIERES, Seigneur de Chemeraut & de Bois-le-Vicomte, Grand-Maître des Logis de la Maison du Roi.

On dit qu'il fut aimé, & affez long-tems, de Catherine de Médicis. Il est remarquable qu'elle n'ait jamais rien fait pour aucun de ses Amans. L'élévation de Chemeraut à quelque dignité, n'auroit point surpris; c'étoit un homme de qualité qui avoit bien fervi à la guerre & dans les négociations dont on l'avoit chargé; d'ailleurs on fçavoit qu'une aventure singuliere l'avoit rendu agréable à Charles IX. On raconte que ce Prince, tout jeune encore; chassoit dans la forêt de Lions en Normandie; que tout-à-coup il apparut, à dix pas devant lui, un spectre de seu, haut de fix ou sept pieds; qu'il mit l'épée à la main, courut sur ce fantôme qui s'évanouit, & qui n'étoit apparemment qu'une exhalaison de la terre, à qui le hasard avoir donné une forme humaine, comme il la donne à des nuages; tous les chasseurs effrayés s'étoient enfuis, excepté Chemeraut.

Il fut blessé au siège de la Rochelle en 1573;

& je vois qu'à ce siège, le Duc de Nevers, le Dac de Mayenne, Biron père, Beauvilliers-Saint-Aignan, Robert de la Marck, la Grange-Montigni, Bérenger du Gast, Crillon, Châteauvieux, Bellegarde, Puygaillard, Bussi d'Amboise, la Motte, Ragni, d'Auxi, le Comte de Rais, Chavigni. Strossi, y furent aussi blessés, & que le Duc d'Aumale, Serillac, S. Sulpice, Clermont-Tallard, Goas, Cosseins, y furent tués. Il sembleroit d'abord que les sièges, dans ce tems-là, étoient aussi meurtriers pour les gens de la Cour, ou élevés en grades, que pour les simples Officiers; mais il faut considérer qu'aujourd'hui, pour épargner les hommes, on attaque les places avec une artillerie si formidable, que leurs principales fortifications étant bientôt détruites, elles ne peuvent guère attendre l'assaut & tarder à capituler.

## XVI.

FRANÇOIS DUPLESSIS, Seigneur de Richelieu, Grand-Prévôt de France, Conseiller d'État, fils de Louis Duplessis, Seigneur de Richelieu, & de Françoise de Rochechouare.

Son oncle, François Duplessis-Richelieu, Mestre-de-camp des Bandes Françoises, sut blessé à la reprise du Havre sur les Anglois en 1363; il 3'9

étoit si vaillamment comporté, dit Castelneau dans ses Mémoires, Tome I, p. 162, que le Gouvernement de cette importante Place lui étoit destiné : il mourut de ses blessures. Son neveu s'acquit l'estime & l'affection du Duc d'Anjou aux batailles de Jarnac & de Moncontour. Ce Prince, au siège de la Rochelle en 1573, le voyant revenir de l'assaut au bastion de l'Evangile, lui dit : Mon cher Richelieu, yous donniez bon exemple; mais il y a bien des mal-intentionnés dans cette armée. Ayant été élu Roi de Pologne, il l'emmena avec lui, &, de retour en France, lui donna la charge de Grand-Prévôt de l'Hôtel. Richelieu fut des premiers à reconnoître Henri IV; & dans le récit du combat d'Arques, Journal de Henri IV, Tome IV, p. 302 (1), il est dit que l'âge ancien de M. de Richelieu n'empêcha pas qu'il ne revint, l'épée toute sanglante, de cette rude mêlée. Il combattit. encore à la bataille d'Ivri, tomba malade au sié-

<sup>(1)</sup> C'est une relation de ce combat par un Médecin ordinaire de Henri IV ; il étoit alors de service, & au Camp. Il n'étoit pas possible que M. de Richelieu, Grand-Prévôt de l'Hôtel, & dont il dit, l'âge ancien, ne lui fût connu; cependant le Pere Anselme prétend que M. de Richelieu n'avoit que quarante-deux ans quand il mourut,

ge de Paris, & mourut dans le Village de Gonnesse, le 10 Juillet 1590. Il laissa trois fils & deux filles. L'aîné, Henri Duplessis-Richelieu, Maréchal-de-Camp, fut tué en duel par le Marquis de Themines en 1619, & ne laissa point d'enfans. Le second, Alphonse-Louis, fur Archevêque de Lyon, Cardinal & Grand-Aumônier de France. Le troisième, Armand, fut le Grand Cardinal de Richelieu. L'aînée des deux filles, Françoise Duplessis-Richelieu, fut mariée en premières nôces à Jean de Beauveau, & en secondes noces, à René de Vignerot, Seigneur du Pontcourlay & de Glené. La cadette, Nicole Duplessis-Richelieu, épousa Urbain de Maillé-Brezé, Maréchal de France. M. du Pontcourlay, dit le Duc d'Angoulème dans ses Mémoires, eut son cheval tué sous lui de cinq coups de lances au combat d'Arques; & son frere utérin, la Roche-Jacquelin, y fut blessé.

## XVII.

GABRIEL-NOMPAR DE CAUMONT, Comte de Lauzun, Vicomte de Montbahus, Baron de Puy-Guillem, de Vertueil & de la Crouillie, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, Conseiller d'État, fils de François Nompar de Caumont , & de Charlotte de la Roche-Andri.

Son père & lui rendirent des services essentiels à Jeanne d'Albret; il y a des Lettres de cette Princesse, où elle leur marque beaucoup d'estime & de reconnoissance.

### XVIII.

HECTOR DE PARDAILLAN, Seigneur de Montespan & de Gondrin, Capitaine de cinquante Hommesd'armes, Conseiller d'État, sils d'Antoine de Pardaillan, Seigneur de Gondrin, & de Paule d'Espagne, Dame de Montespan.

Il mourut en 1611, âgé de quatre-vingts ans. Quelques mois avant sa mort, voyant que la Régente, Marie de Médicis, envoyoit des troupes au siége de Julliers, il vouloit y aller pour pouvoir dire qu'il avoit porté les armes sous sept Rois, François I, Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV & Louis XIII. On dit qu'il ne sur jamais blessé qu'une sois, en 1587, au combat qu'on appelle en Gascogne des trois frenes: dévoient trois sils de Gaston de Foix, Marquis de Tran, aussi aimables par l'esprit que par la sigure. Ils avoient rassemblé sept à huit cens hom-

mes pour secourir une petite Ville Calviniste que Pardaillan assiégeoit; ils forment leur attaque : le second & le plus jeune, s'abandonnant trop à leur courage, sont enveloppés; l'aîné court, blesse, renverse Pardaillan, se fait jour, voit ses deux freres expirans, & lui-même, percé de coups, tombe, expire à côté d'eux. Ils étoient proches parens de Henri IV. Cayet prétend qu'ils étoient cinq freres, & que tous les cinq surent tués dans ce combat.

### XIX.

LOUIS DE CHAMPAGNE, Comte de la Suze, Bairon de Brouassin & de la Chapelle-Rainsoin, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, Conseiller d'État, fils ainé de Nicolas de Champagne, Comte de la Suze, & de Françoise de Laval.

On disoit de Madame de la Suze, dont nous avons des Élégies, que pour ne se pas trouver dans l'autre monde avec son mari, elle ne vouloir point être de la même Religion; on auroit pu dire aussi que pendant plus de cent ans, dans cette illustre maison, le sils ne vouloit point se trouver dans l'autre monde avec son père. Nicolas de la Suze; né d'un père très-Catholique, se sit Calviniste, & sur tué à la basaille de Saint-Denis en 1567; son

# 322 HISTOIRE DE L'ORDRE

fils, Louis de la Suze, se sit Catholique, sur tué à la bataille de Coutras en 1,87, & ses sils se sirent Calvinistes.

## XX.

Renk de Bouille, Comte de Créance, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, Conseiller d'Etat, Gouverneur de Carlat & de Périgueux, fils de René de Bouillé, & de Jacqueline d'Estouteville, Comtesse de Créance.

Dragues Comnene, qui se disoit issu des Empereurs d'Orient, commandoit dans la Ferré-Bernard au nom de la Ligue. Bouillé n'avoir pas donné dans une embuscade qu'il lui avoit dressée. & l'avoit au contraire obligé de rentrer bien vîre dans certe Ville avec perte de la moitié de fa troupe. Henri IV, en réponse à une lettre où le Prince de Conti lui parloit de cette action, lui disoit: Le Manceau a donc été plus fin que le Grec ; je l'ai toujours connu pour aussi avisé que valeureux; je suis bien aise que vous l'aimiez & que vous le reteniez avec vous; il peut bien conseiller & bien agir. Bouillé étoit un des plus considérables parmi la Noblesse du Maine; les d'Angennes & lui, après bien de petits combats & des prises & reprises de villes, chassèrent entièrement Guy de Lansfac de cette Province, malgré tous les renforts que lui envoyeit le Duc de Mercœur.

#### XXI.

Louis pu Bois, Seigneur des Arpentis, Maître de la Garderobe du Roi, Gouverneur de Touraine, fils de Louis du Bois, Seigneur des Arpentis, & de Louise de Surgeres.

M. de Sulli en parle avec beaucoup d'estime, il étoir véritablement assectionné au bien de l'Étar, & à la gloire de son Maître. Quelque tems avant sa mort, il s'étoir presque banni de la Cour, voyant que ses conseils étoient inutiles. On raconte que par une galanterie assez singuliere, un Moine qu'il admettoir souvent à sa table, sit & lui présenta son épitaphe; qu'il se portoit bien, & que trois jours après il mourut. Il n'eut que des silles de son mariage avec Claudine Robertet.

### XXII.

JEAN D'O, Seigneur de Manou & de Courteilles, Capitaine d'une des Compagnies des Gardes du Corps du Roi, fils de Jean d'O & d'Heleine d'Illiers.

J'ai parlé, ci-dessus, de son frere aîné.

C'étoient des Gentilshommes d'ancienne noblesse en Normandie. S'ils avoient marqué de

l'ardeur pour se faire quelque réputation à la guerre, elle parut bien ralentie depuis qu'ils eurent goûté de l'opulence que pouvoit leur procurer la place de Surintendant des Finances. Ils ne manquerent jamais de courage dans (1) un combat; mais ils n'en avoient plus contre les fatigues du métier. Plongés d'un & l'autre dans toutes sortes de débauches, ne les cachant point, affichant même la corruption de leurs mœurs, il étoir singulier de les voir catéchifer sans cesse Henri IV. & se mettre à la têre de ceux qui se faisoient le plus de scrupule de servir un Roi Huguenot. Au siège de Rouen en 1591, après un combat trèsvif, on avoit enterré indistinctement les morts. Catholiques & Huguenots, du parti de ce Prince. Messieurs d'O en furent très-scandalisés, & vouloient qu'on exhumat les corps des Huguenots pour qu'ils ne fussent pas mêlés avec ceux des Catholiques. Cependant, dès le soir même, disoit le Maréchal de Biron, si l'occasion s'en étoit présentée, ils auroient couché avec une Huguenote, une Juive, une Musulmane, pour peu qu'elle eût été iolie. Le Surintendant acheta l'Hôtel de Château-Vilain, en partie à cause d'une galerie où l'on

<sup>(1)</sup> Le Surintendant sut blessé à la bataille d'Ivri,

voyoit, dit Brantôme, des peintures si lascives, qu'une grande Dame, entre plusieurs autres qui étoient allées les voir, ne put qu'à peine attendre à être sortie, pour se livrer au plaisir dont elle venoit de voir l'enchantement si bien peine. L'Hôtel d'O est aujourd'hui le Monastère des Religieuses Hospitalieres de Saint Anastase & Saint Gervais, vieille rue du Temple. Ce Surintendant ne laissa point d'ensans de son mariage avec Charlotte-Catherine de Villequier; & son frere, Manou, qui avoit épousé Charlotte de Clermont-Tallard, n'eut qu'une sille.

#### XXIII.

HENRI DE SILLI, Comte de la Roche-Guyon, Damoiseau de Commerci, Baron d'Aquigni & de Crevecœur, Capitaine de cent Hommes-d'armes, Conseiller d'Etat, fils aîné de Louis de Silli, Comte de la Roche-Guyon, & d'Anne de Laval.

Il étoit né le même mois & la même année que Henri III; il combattit à ses côtés aux batailles de Jarnac & de Moncontour : ils n'avoient tous les deux que dix-sept ans.

Henri III, à son sacre, lorsqu'on lui mit, suivant l'usage, la couronne de Charlemagne, s'écria qu'elle le blessoir; & même elle pensa lui tomber deux sois de dessus la tête. On oublia d'y chanter

le Te Deum; & le lendemain, la Messe où il épousa Louise de Vaudemont, ne put commencer qu'à six heures du soir, parce que toute la journée il s'étoit occupé, disoit-on, de son ajustement, de celui de sa femme, du choix & de l'assortiment de leurs pierreries. Les mal-intentionnés avoient eu grand soin de répandre parmi le peuple & d'y rappeller souvent ces trois circonstances: la Messe; disoient-ils, célébrée à une heure indue, indiquoit qu'il ne régneroit aucun ordre dans sa conduite & ses actions: l'oubli du Te Deum & la couronne qui avoit pensé lui tomber deux fois de dessus la tête, présageoient qu'une grande partie de la Nation seroit mécontente, se révolteroit & ne le reconnoîtroit plus pour son Roi. On prétend que Henri III reprocha, avec beaucoup d'aigreur, au Comre de la Rocheguyon, de recevoir assez souvent à sa table un Moine, qui dans deux sermons avoit beaucoup appuyé sur ces prétendus pronostics. On ajoute que la Rocheguyon avoit toujours eu pour ce Prince l'affection la plus tendre, & qu'il fut si sensible à ce reproche, qu'il en tomba malade & en mourut. J'ai dit, dans quelque endroit de ce Volume, que Henri IV devint si amoureux de sa veuve, qu'il lui proposa de l'épouser.

#### XXIV.

Antoine de Baufremont dit de Vienne, Marquis d'Arc en Barrois, Seigneur de Listenois, fils de Claude de Baufremont, Seigneur de Scey, & d'Antoinette de Vienne.

Une femme qui ne l'aimoit pas, dit en apprenant sa mort, qu'il avoit été brave & honnête homme, mais sans être véritablement attaché à l'honneur & à la probité, & seulement par orgueil, & parce qu'ayant sans cesse la tête pleine de ses ayeux, il croyoit toujours les voir le regarder. Si l'on décomposoit ainsi toutes les vertus, il seroit difficile d'en trouver de bien pures.

## X X V.

JEAN DU CHATELET, Seigneur de Thons, Souverain de Vauvillars, Marquis de Trichâteau, Maréchal de Lorraine, Gouverneur de Langres, fils de Hugues du Châtelet, & de Guillemette d'Amoncourt sa troisseme semme.

A la journée de Landreci en 1543, il se sit si bien remarquer, que François I, dès que l'action su sinie, le sit appeller & lui donna l'accolade de Chevalerie. Au siege de Thionville en 1558, François de Guise parloit de lui avec affection au

# 318 HISTOIRE DE L'ORDRE

sujet de l'attaque d'une tour dont il l'avoit chargé: Il prétend être de votre maison, dit quelqu'un; S'il n'en étoit pas, répondit François de Guise, nous aurions à souhaiter qu'il en sût. Il est bien prouvé qu'il en étoit. Il mourut en 1590.

### XXVI.

FRANÇOIS D'ESCOUBLEAU, Seigneur de Sourdis, de Jouy, de Launay & de Mondoubleau, Marquis d'Alluye, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, Gouverneur de Chartres, fils de Jean d'Escoubleau, Maître de la Garderobe du Roi, & d'Antoinette de Brives.

Sa femme, Isabelle Babou de la Bourdesieres, étoit tante & fort aimée de Gabrielle d'Estrées. Elle ne pouvoir pas manquer d'être en grande saveur auprès de Henri IV, & d'en obtenir bien des graces. L'envie & la haine s'attachent toujours à la faveur, & sont débiter bien des calomnies. Je pense donc qu'on peut plus que douter des traits honteux qu'on attribne à ce Marquis de Sourdis dans la plûpart des Mémoires de ce tems-là; il n'y a que son avarice qui me paroît bien prouvée. Il avoit une Maîtresse, sille de condition, mais trèspauvre; à peine lui donnoit-il le nécessaire; sa femme à qui on la montra, lui envoya du linge,

des habits, des meubles, & une bourse pleine d'or.

### XXVII.

CHARLES D'ONGNIES, Comte de Chaulnes, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, Conseiller d'Etat, fils de Louis d'Ongnies, Comte de Chaulnes, & d'Antoinette de la Rasse, Dame de la Hargerie.

Sa famille étoit originaire de Flandres. Par la mort de son frere, François d'Ongnies, tué à la bataille de Saint-Denis en 1567, sans avoir été marié, il devint l'aîné & le seul de sa branche établie en France. Il épousa Anne Juvenel-des-Ursins dont il eut un fils, Louis d'Ongnies, & deux filles, Madeleine & Louise d'Ongnies. Ce Louis d'Ongnies, Comte de Chaulnes, marié avec Anne d'Humieres, croyant qu'elle ne lui étoit pas fidelle, la précipita & la nova dans les fossés de son Château. Sa sœur, Madeleine d'Ongnies, trouva un époux aussi barbare dans Charles d'Humieres; elle se promenoit dans son parc; trois hommes masqués la saisirent & l'étranglèrent avec ses cheveux. Louise d'Ongnies devenue l'héritiere de sa maison par la mort de son frere & de sa sœur qui n'avoient point eu d'enfans, en porta tous les biens dans la maison d'Ailli par son mariage avec

Emmanuel Philibert d'Ailli, Seigneur de Pecquigny, Vidame d'Amiens; ils eurent trois fils, morts jeunes, & une fille, Charlotte d'Ailli, qui en hérita, & qui épousa en 1619, Honoré d'Albert, depuis Duc de Chaulnes, Pair & Maréchal de France, frere pusné du Connétable de Luines.

On lit dans le Journal de Henri IV, tom. 4, p. 374, que ce Prince assiégeant Paris, & se promenant, le 27 Juillet 1590, dans les allées du jardin des Thuileries, le Comte de Chaulnes vint lui dire que le Duc de Mayenne s'avançoit pour lui faire lever le siege. Le palais & le jardin des Thuileries n'étoient point encore dans Paris. Les murs de la Ville, de ce côté de la riviere, commencoient à la porte Neuve au bord de l'eau, traversoient la place dite depuis du Carousel, & alloient aboutir à la porte Saint-Honoré qui étoit alors située où est aujourd'hui la boucherie des Quinzo Vingt. Le Pont Neuf n'étoit que commencé; & le Pont Royal ne le fut que sous le regne de Louis XIV. La Porte Neuve, comme je viens de le dire, étoit au bord de la riviere, à-peu-près où est aujourd'hui le guichet le plus proche des Thuile ries, dont la galerie ne fut commencée que sous Henri IV, & ne fut achevée que sous Louis XIII.

# XXVIII.

DAVIDBOUCHARD, Vicomte d'Aubeterre, Capicaine de cinquante Hommes d'armes, Gouverneur de Périgord, Confedier d'Evat, fils de François Bouchard, Vicomte d'Aubeterre, & de Gabrielle de Laurensane.

Ayant quelque différent & querelle, dit Brantôme, avec d'Aubeterre, qui avoit épousé ma niece, le Duc de Mayenne le soutint contre moi; depuis, soute-t-il, il en sut mal payé; d'Aubeterre qu'il avoit associé dans la Ligue, le quitta au bout de six mois, & se moqua de lui.

Si le Vicome d'Aubeterre parut Ligueur, c'étoit dans le tems que Henri III lui-même étoit obligé de le paroître; il avoit été élevé auprès de Henri IV qui n'étoit encore que Prince de Navarre; il ne cessa jamais de lui être attaché, & lui rendit de grands services. Cayet, Chronique Noven. Tom. I, page 25. Il mourut à Aubeterre, le 10 Août 1593, d'une blessure qu'il avoit reçue au siege de l'He, petite Ville en Périgord; il n'eut de son mariage avec Renée de Bourdeilles, qu'une sille, Hippolyte Bouchard, Vicomtesse d'Aubeterre, qui épousa le 12 Avril 1597, François d'Esparbez-de-Lussan, très-aimé de Henri IV; il sur Maréchal de France

## 332 HISTOIRE DE L'ORDRE

en 1620: ce fut lui qui ne vouloit point aller an siege de Montauban en 1621, & qui dit à Louis XIII, que le grand nombre des Chess y nuiroit; ce qui arriva; il y avoit huit Maréchaux de France à ce siege qu'on sur obligé de lever.

# NEUVIÈME PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins, le 31 Décembre 1586.

# CHEVALIER S.

T.

GEORGES, Baron de Villequier, Vicomte de la Guerche, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, Conseiller d'Etat, fils unique de Claude, Baron de Villequier, & de Renée d'Apelvoisin.

Voyez ce que j'ai dit de lui, dans divers endroits de cette Histoire.

### II.

JACQUES DE MOY, Seigneur de Pierrecourt, Capitaine de cinquante Hommes d'armes, fils de Charles de Moy, Seigneur de la Mailleraye, & de Charlotte de Dreux, Dame de Pierrecourt.

De son mariage avec Françoise de Betheville; il laissa plusieurs enfans, dont les petits-fils ne jouis-sent pas, je crois, d'une fortune proportionnée à leur naissance & aux services de leurs ancêtres.

Moy la-Mailleraye & Vaudrai-Moy étoient deux branches de la même famille. C'étoit Claudine de Moy qui fut mariée à Henri de Lorraine, Comte de Chaligni, frere utérin de la Reine Louise; elle étoit fille unique & héritiere de Charles de Moy, cousin de Jacques de Moy dont il est question dans cet article, & de Jean de Moy dont j'ai parlé beaucoup plus haut.

## III.

CHARLES DE VIVONNE, Seigneur de la Châteigneraye, Sénéchal de Saintonge, Capitaine de cinquante Hommes d'armés, Conseiller d'Etat, fils de Charles de Vivonne, Seigneur de la Châteigneraye, & d'Isabelle Chabot.

Ennemi des Huguenots, il ne l'étoit pas moins des Ligueurs. Un de ses fils, Jean de la Châtei-gneraye, qui s'étoit dévoué aux Guises & qui sur tué depuis à la bataille d'Ivri, étant allé se voir

quelque tems après les Batricades: Misérable, sui dit-il, tu as aide à chaffer ton Roi de sa Capitale; viens-tu chaffer ton pere de chez lui? Sors de ma présence; si tu parois jamais devant moi, je te poignarderai, fussesu entre ses deux hommes célestes. Les émissaires des Guises ayant préparé la révolte le 12 Mai 1588, ce Jean de la Châteignerave, Tromont & quelques autres Gentilshommes, s'étoient mis à la tête des Bourgeois dans la rue de la Huchette & au tour du petit Châtelet, & leur avoient fait commencer des barricades. Dinteville & Mariyault, avec un détachement de Suisses, les ayant attaqués, les bourgeois s'enfuyoient: deux hommes vêtus de blant, la rondas che au bras, le coutelas à la main, le ton & l'air menaçans, les arrêtent, leur reprochent leur lâcheté, raniment leur premiere fureur, & les font retourner à la défense de leurs barricades; le nombre des mutins augmente à chaque instant : les Gardes Françoises & les Suisses, à qui Henri III avoit ordonné d'agir doucement, de tâcher d'intimidet & de ne verser du sang qu'à la derniere extrêmité, se trouvent bientôt enfermés & à la merci des bourgeois dans les batricades qu'on pousse & qu'on avance de tous côtés. Henri III est obligé de fortir de Paris; & se retire à Chartres. Le lendemain le bruit courut, parmi la populace, que deux hommes célestes étoient venus au secours du pauvre peuple: ces deux hommes célestes avoient déjeuné, peut-être peu sobrement, dans un petit cabaret de la rue de la Huchette.

#### IV.

JACQUES LE VENEUR, Seigneur de Tillieres & da Carouges, Capitaine de cinquante hommes d'armes, Lieutenant-Général de la haute Normandie, Gouverneur du Vieux Palais de Rouen, fils de Tannegui le Veneur, dont j'ai parlé ailleurs, & de Madeleine de Pompadour.

Les habitans de Rouen, après la mort des Guifes, s'étant déclarés pour la prétendue sainte Union, allèrent en soule au Vieux Palais, résolus de le tuer; sa fermetéles étonna; ils se contenterent de lui dire de sortir à l'instant de la Ville. On lit dans le Journal de Henri IV, Tome IV, page 398, qu'il mena de bonnes troupes à ce Prince. Il aida à reprendre Corbeil en 1590, & y reçut trois blessures, Il mourut en 1596. C'est une tradition dans la famille des le Veneur, que ce surnom leur est resté d'un de leurs ancêtres, grand Veneur de Normandie sous le regne de Guillaume le Conquérant.

# DIXIÈME PROMOTION

Faite dans l'Eglise des Grands-Augustins de Paris ; le 31 Décembre 1587.

# PRÉLATS.

ERANÇOIS DE FOIX-CANDALE, Captal de Buch, Evêque d'Aire, fils de Gaston de Foix, Captal de Buch, & de Marthe d'Astarac.

Loin d'ambitionner les honneurs & les richesses que son illustre naissance sembloit lui destiner, il se contenta toujours de son petit Evêché (1) d'Aire. La bienfaisance naturelle de son ame lui inspira un goût déterminé pour les sciences qui lui sembloient les plus utiles à la société, sur-tout pour les Mathématiques: il y sit de grands progrès, de nouvelles découvertes, & persectionna celles des Anciens, dit M. de Thou.

Il avoit écrit contre l'insolente Bulle où Sixte-Quint privoit le Roi de Navarre & le Prince de Condé de leurs droits à la Couronne: un jour le Nonce lui demanda s'il n'écriroit point aussi con-

<sup>(1)</sup> Petite Ville en Gascogne.

tre la dispense que Sa Sainteté alloit accorder au Cardinal de Bourbon pour se marier: Elle ne m'étonnera pas, répondit-il; j'ai dans mes papiers de famille, celle que Calixte III accorda à Jean V, Comte d'Armagnac, pour épouser sa propre sœur.

Il mourut au mois de Février 1594, dans son château de Cadillac sur la Garonne.

Fin des Promotions sous le Règne de Henri III.

# REGNE DE HENRI IV.

# PREMIÈRE PROMOTION

LE Pere Anselme, toujours fautif, dit que cette promotion se sit dans l'Eglise de Mantes; ce sur dans celle de Darnetal, \* près Rouen, le premier Janvier 1592: le Maréchal de Biron, père, y présida comme le plus ancien des Chevaliers qui s'y trouvèrent.

# PRÈLAT.

RENAUD DE BEAUNE, d'abord Evêque de Mende,

<sup>\*</sup> Cayet, T. II, p. 16. Chr. Nov. L'Etoile, T. I, p. 201. Journal de Henri IV.

transféré à l'Archevêché de Bourges, ensuite à celui de Sens, Grand-Aumônier de France, Commandeur de l'Ordre du S. Esprit, sits de Guillaume de Beaune, Vicomee de Tours, & de Bonne-Cottereau.

Inviolablement attaché aux véritables maximes de l'État & de la Religion, il fut des premiers & toujours des plus fermes à soutenir les droits de Henri IV à la Couronne. Il le détermina, par ses conseils & ses instructions, à rentrer dans le sein de l'Église Catholique, reçut son abjuration, & lui donna l'absolution, méprisant également les promesses & les menaces de la Cour de Rome, pour qu'il ne la lui donnât pas. Ce fut encore par son conseil, que Henri IV parut déterminé à établir un Patriarche dans le Royaume. La crainte qu'en eut le Pape, ne tarda pas à avoir son effet; il reconnut enfin ce Prince pour Roi de France, & pour bon Catholique; mais il conserva toujours beaucoup de ressentiment contre l'Archevêque de Bourges, & lui refusa, pendant plus de six ans, les Bulles de sa transsation à l'Archevêché de Sens.

Cet illustre Prélat, si disgracié à Rome, & si chéri de tous les bons François, joignoit à une éloquence vive & naturelle, une profonde connoissance de nos Loix & anciennes Coutumes: il avoit été Conseiller au Parlement, Président aux Enquêtes, & Maître des Requêtes. Nous avons de lui plusieurs harangues, & quelques Oraisons funèbres, entr'autres celles de Marie Stuart & de Catherine de Médicis: dans cette dernière, il sit descendre la maison de Médicis d'un Capitaine Gaulois très-renommé dans l'armée de Brennus, & répondit plaisamment à un de ses amis qui le tailloit sur l'ancienneté de cette généalogie, qu'il le désioit d'en prouver la fausseté.

Il foupoit à six heures, se couchoit à huit: à peine avoit-il dormi quatre heures, que la faim le contraignoit de se lever pour manger; ensuite il se reposoit jusqu'à quatre heures du matin, remangeoit, & toujours très-amplement; dînoit à onze heures, & faisoit deux collations en attendant le souper: il n'osoit se promener & faire de l'exercice, dans la crainte d'exciter son appétit; & ce qui étoit encore très-singulier, dit M. de Thou, c'est que cette prodigieuse quantité d'alimens n'appésantissoit point sa tête, & que son esprit étoit toujours également disposé à l'étude & au travail.

En 1594, aux cérémonies du facre & couronnement de Henri IV, qui se firent à Chartres, il avoit prétendu que c'étoit à lui qu'il appartenoit de les faire, venant d'être nommé à l'Archevêché

de Sens, dont l'Evêque de Chartres étoit (1) alors Suffragant. Sa prétention parut mal fondée; & l'on décida en faveur de l'Evêque de Chartres, qui citoit un Décret du Pape Calixte, par lequel il est défendu à tous Primats, Métropolitains & Evêques, de faire les fonctions de leur dignité dans le Diocèse d'un autre, sans son approbation.

Charles le Chauve, en 876, obtint du Pape Jean VIII, en faveur d'Ansegise, Archevêque de Sens. la Primatie des Gaules & de Germanie. Les Evêques de France, assemblés à Pontyon, désapprouvèrent cette élévation de l'Eglise de Sens; cependant les Archevêques de Sens jouirent de cette prérogative pendant près de deux cents ans, insqu'en 1009, que Grégoire VII confirma à l'Archevêque de Lyon la Primatie sur les quatre Provinces Lyonnoises, qui sont, Lyon, Rouen (2). Tours & Sens. Le Cardinal Charles de Bourbon, Archevêque de Lyon, voyant que les Archevêques

<sup>(1)</sup> Paris fut érigé en Archevêché en 1622; Chartres en est Suffragant depuis ce tems-là.

<sup>(2)</sup> Par Arrêt du Conseil du 12 Mai 1702, les Archevêques de Rouen furent maintenus dans le droit & possession où est de tems immémorial l'Eglise de Rouen, de ne reconnoître Supérieur immédiat que le Pape.

de Sens reclamoient toujours contre cette concession de Grégoire VII, porta la décision de ce procès au Parlement de Paris; l'Archevêque de Sens s'y laissa condamner par défaut. Malgré ce jugement, les Archevêques de Sens ont toujours continué de prendre le titre de Primat des Gaules & de Germanie. Renaud de Beaune, à l'assemblée du Clergé, en 1605, prétendit la préséance sur l'Archevêque de Lyon; il ne l'obtint pas. Il mourut en 1606, âgé de près de quatre-vingts ans, & fur enterré dans le chœur de la Cathédrale de Paris. Il étoit né en 1527, la même année, quelques-uns disent le même jour, que son grand-père, Jacques de Semblançai, Surintendant des Finances, subit une condamnation & une mort aussi injustes qu'ignominienses.

## CHEVALIER.

CHARLES DE GONTAUT, Baron de Biron, depuis Duc & Pair, Amiral & Maréchal de France, fils d'Armand de Gontaut, Baron de Biron, & de Jeanne d'Ornesan.

Il fut décapité dans la cour de la Bastille le 3 1 Juillet 1602, âgé d'environ quarante ans. On croyoit que la peine de mort seroit commuée en une prison perpétuelle: il est certain que son père

& lui avoient rendu de grands services à Henri IV. Il margua, dans ses derniers momens, beaucoup de foiblesse : ce Biron, qu'on avoit vu tant de fois braver la mort au milieu des combats. s'abandonna aux cris, aux gémissemens, à tout le désespoir d'une ame pusillanime; il ne parla avec quelque dignité qu'en rendant le cordon de l'Ordre du S. Esprit que le Chancelier lui redemanda, conformément aux Statuts, à l'égard des Chevaliers convaincus de crime: Le vailà, dir-il; j'avois reçu trente-deux bleffures, lorsqu'on me le donna. Il fut enterré à Saint Paul: Jamais sépulture, dit M. de Thou, ne fut arrosée de plus d'eaubénite: c'est-à-dire, qu'il étoit trop criminel pour qu'on y versât des larmes, mais qu'on se souvenoit de ces tems où il avoit servi si gloriensement l'État & son Roi; de ces tems où nos Soldats juroient par le génie de Biron, comme ceux de l'ancienne Rome par le génie de leurs Empereurs. Aucun des Pairs ne voulut affister au jugement de son procès, quoique tous dûement convoqués, & quoique Henri IV leur eûr ordonné de s'y trouver. On rapporte deux traits bien ineptes, ou bien barbares du Chancelier Pomponne de Bellievre; il arrive à la Bastille, avec l'Arrêt qui condamnoit Biron, & en ordonnant de dresser

l'échassaud, Qu'on le fasse diner, dit-il; & lorsqu'il crut qu'il avoit dîné, il le fait venir dans la Chapelle, lui annonce son Arrêt, & lui dit en le quittant, Monsseur, je vous souhaite le bon jour.

— Quel bon jour, répondit cet Infortuné!

Biron n'avoit point été marié; il avoit recherché, en 1,86, Anne de Caumont, riche héritiere; & sur la nouvelle que Claude Descars-Peruse, Prince de Carenci, alloit l'épouser, & qu'ils venoient d'être fiancés, il l'appelle en duel; ils se battirent derriere les Chartreux, trois contre trois; Biron eur pour seconds Genissac & Lognac; ceux de Carenci furent d'Estissac & la Batie: il tomboit beaucoup de neige; les ennemis de Biron l'accusèrent de s'être posté de façon, que le vent la soussiloit dans les yeux de Carenci & de ses Seconds, qui furent tous les trois tués. Il est bien difficile de croire qu'un brave homme ait cherché à se procurer un avantage qui auroit rendu ce duel une espece d'assassilonat.

Lorsqu'en 1605, la Marquise de Verneuil, avec son père & son frère, sur accusée d'une conspiration contre l'État, un des Commissaires qui l'interrogeoit, lui reprocha certain portrait de Biron qu'elle avoit commandé à un Peintre: Oui, répondit-elle, je voulois le faire peindre, & à cha-

que endroit de son corps, la blessure qu'il y avoit reçue; on l'en auroit vu tout couvert, au milieu de son père tué au siége d'Épernai, & de son grandpère Jean de Gontaut, blessé, prisonnier à la bataille de Saint-Quentin, & mourant dans sa prison. Naturellement hautaine, la Marquise de Verneuil sembloit se plaire à irriter Henri IV, done elle sçavoit être encore aimée.

## OFFICIER COMMANDEUR.

MARTIN RUZÉ, Seigneur de Beaulieu, Longjumeau, Chilli & la Pressay, fils de Guillaume Ruzé & de Marie Têtu.

Henri III, à qui il avoit toujours été très-attaché, le nomma Secrétaire d'État au commencement de Septembre 1588, & grand Trésorier de
ses Ordres le 10 Avril 1589, sur la démission de
Nicolas de Neuville, Marquis de Villeroy. Ce sur
lui qui imagina, en 1605, de rendre les charges
de Judicature héréditaires, moyennant ce qu'on
appella le droit annuel, c'est-à-dire, que ceux qui
en seroient revêtus, pour en assurer l'hérédité à
leurs héritiers, payeroient chaque année le soixantième denier du prix auquel leurs offices auroient été évalués. Sulli & lui persuaderent à Henri
IV que tandis que les charges qui venoient à va-

quer seroient à la disposition du Roi, elles ne rapporteroient presque jamais rien au Roi, attendu que les semmes ou les hommes en saveur & en crédit à la Cour, continueroient toujours de les demander, & les obtiendroient pour leurs créatures, ou pour en tirer de l'argent, comme il étoit presque toujours arrivé sons les règnes de Henri II, François II, Charles IX & Henri III.

Ruzé mourut le 6 Novembre 1613, âgé de 86 ans; il laissa de grands biens, sans laisser d'enfans de son mariage avec Géneviève Arabi. Le bruit courut qu'étant Surintendant des Mines & Minieres de France, il trouva le moyen de s'anproprier beaucoup d'or d'une mine qu'on découvrit, en 1602, dans le Lyonnois, au Village de Saint Martin-la-Plaine. Cayet parle de cette mine avec emphâse, Tome II, Livre 5, p. 207 de son Histoire Septénaire: Entre plusieurs belles pièces qu'on tira, dit-il, j'en montrai une au Roi, aux Thuileries, belle, riche, admirable, en laquelle l'or paroissoit & poussoit comme des bourgeons de vigne & très-fin; & l'on pouvoit dire, ajoute-t-il, que le soleil n'avoit rien produit de plus parfait dans ·les entrailles de la terre.

Ruzé institua son Légataire universel, son petitneveu, le petit-fils de sa tante, Antoine Coessier,

# 346 HISTOIRE DE L'ORDRE

Seigneur d'Effiat, à la charge de porter son nom & se se armes : cet Antoine Coessier-Ruzé, sur Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, en 1625, & Maréchal de France en 1631; son sils, Henri d'Essiat, Marquis de Cinquars, Grand-Ecuyer do France, eut la tête tranchée à Lyon, le 12 Septembre 1642, âgé de vingt-deux ans.

# HENRIIV,

Chef & souverain Grand - Maître.

SEMBLABLE aux demi-Dieux de l'Antiquité, avec de grandes foiblesses, & peut-être même quelques vices, il eut beaucoup des brillantes qualités d'un Héros, & tout le génie d'un grand Roi.

E 28 Février 1594, le lendemain de son sacre & couronnement, il reçut dans l'Eglise de Chartres, des mains de Nicolas de Thou, Evêque de cette Ville, le collier de l'Ordre du S. Esprit, après avoir sait le serment de Chef & souverain Grand-Maître.

# SECONDE PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins le 7 Janvier 1595.

# PRÉLATS.

T.

PHILIPPE DU BEC, Evêque de Vannes, ensuite de Nantes, transféré à l'Archevêché de Reims en 1594, Maître de la Chapelle du Roi, sils de Charles du Bec, Seigneur de Bourri & de Vardes, Vice-Amiral de France, & de Madelaine de Beauvilliers-Saint-Aignan.

Il avoit été trop attaché à Henri III, & l'étoit trop à Henri IV, pour n'être pas très-haï des Ligueurs. Quand ils apprirent qu'il étoit nommé à l'Archevêché de Reims, leur haine ne manqua pas de renouveller ses invectives: S'il s'acquit, disoient-ils, de la considération & de l'estime au Concile de Trente, ce ne sut qu'à la faveur du masque de l'hypocrisse. Avec quelle affectation peu chrétienne, ne parloit-il pas, à son retour en France, des intrigues, des brigues, & de tout ce qu'il prétendoit avoir vu de scandaleux à ce Consile? Verra-

t-on, ajoutoient-ils, verra-t-on sans indignation, sur un des premiers Siéges de l'Eglise Gallicane, un homme dont les frères ont si long-tems combattu pour soutenir l'hérésie, & qui est oncle de ce sameux du Plessis-Mornay, l'ame, le soutien, l'espèce de l'Patriarche du Calvinisme? A-t-on oublié qu'il traina son père par les cheveux?....

C'étoit ainsi que le délire, si ordinaire à l'esprit de parti, tâchoit de décrier un Prélat aussi recommandable par sa charité, son érudition & son attachement à ses Rois, que par sa naissance & les services que ses Ancêtres avoient rendus à l'Etat. Il ne se passoit guère d'années, qu'il n'employat les deux tiers de son revenu à soulager des familles tombées ou prêtes à tomber dans l'indigence. A l'égard d'avoir traîné son père par les cheveux, ce fut une aventure singulière, & dont il y avoit bien de la mauvaise-foi à vouloir lui faire un crime. A l'âge de quinze à seize ans. étant encore au Collége, & venant passer les vacances dans fa famille, il arrive d'assez grand matin, court, avec le tendre empressement d'un fils, à l'appartement de sa mère, entr'ouvre les rideaux : elle dormoit encore; que voit-il? Un Noir à côté d'elle! Plus il regarde, moins il en peut douter; l'indignation succède à l'étonnement;

il le prend par les cheveux & l'arrache du lit: c'étoit son père qui n'étoit arrivé de la mer que depuis trois ou quatre jours, & que personne de sa maison n'avoit d'abord reconnu: étant sur le tillac \* de son vaisseau, il avoit été frappé d'un coup de soleil dont son visage, son cou, & ses bras étoient devenus aussi noirs que l'est un Ethiopien, dit le Laboureur; & l'on ne put jamais, ajoute-t-il, le remettre dans sa première carnation.

Philippe du Bec mourut le 10 Janvier 1605, âgé de quatre-vingt-cinq ans. Il avoit représenté un des Pairs Ecclésiastiques au sacre de Henri IV. Sa famille se disoit issue d'Andergot, neveu de Rollon, premier Duc de Normandie.

#### II.

HENRI D'ESCOUBLEAU-SOURDIS, Evêque de (1) Maillezais, fils de Jean d'Escoubleau, Maître de la Garde-Robe du Roi & d'Antoinette de Brives.

Au Sacre de Henri IV, il représenta un des six Pairs Ecclésiastiques, l'Evêque-Comte de Beauvais. Il prêchoit souvent, & jamais le moindre point de

<sup>\*</sup> Il étoit Vice-Amiral.

<sup>(1)</sup> L'Evêché de Maillezais fut transféré à la Rochelle, en 1648.

controverse. Il ne s'attachoit qu'à instruire ses Audireurs de la divine morale de l'Evangile & des vérirés utiles à la société.

Il mourut en 1615, aussi regretté des Calvinistès que des Catholiques; mais très-haï des Moines, contre qui sa prévention avoit éclaté en toute occasion, exhortant les maris & les femmes à n'en point recevoir chez eux, & leur appliquant ce vers de Juvénal:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

Ils s'en vengeoient sur la fin de ses jours, en disant que Dieu, pour le punir de tout ce qu'il avoit dit à leur détriment, lui avoit enfin scellé la bouche: quelques années avant sa mort, il lui étoit venu au nez un polype qui lui rendoit la parole très-embarrassée.

### CHEVALIERS.

I.

HENRI DE BOURBON, Duc de Montpensier, sils de François de Bourbon, Duc de Montpensier, & de Renée d'Anjou, fille unique & héritiere de Nicolas d'Anjou, Marquis de Mezieres, & Comte de S. Fargeau.

Ce fut un bon Prince, très-brave, mais d'un

esprit borné. Croiroit-on qu'un jour il proposa à Henri IV de rendre les gouvernemens des Provinces héréditaires, en les donnant en propriété aux Gouverneurs, sous la condition de l'hommage-lige? Il voulut lui persuader que ces Gouverneurs, en s'engageant à tenir des troupes toujours prêtes, dès qu'il en seroit besoin, rendroient le Roi & le Royaume aussi formidables qu'ils devoient l'être. Henri IV, après l'avoir écouté, avec moins d'indignation que de pitié, lui fit connoître que ce seroit faire retomber la Nation sous ce même gouvernement féodal, qui avoit pensé anéantir la Monarchie & le nom François pendant nos guerres avec les Anglois; & que pour croire qu'un pareil gouvernement pût être bon, il falloit commencer par supposer que ces petits Souverains dans les Provinces, seroient toujours de pere en fils, inviolablement attachés à leur Chef & au bien général; qu'ils ne se livreroient point au desir de l'indépendance, & ne formeroient jamais de ligues & d'associations entre eux - & avec les Puissances étrangères.

Le Duc de Montpensier avoit reçu au siege de Dreux en 1593, un coup de mousquet dans la mâchoire inférieure: on avoit d'abord désespéré de sa vie; cependant, par les soins & l'habileté des Chirurgiens, il en réchappa; mais cette blessure lui avoir causé dans la suite de fréquentes maladies. Il y avoir deux ans qu'il ne vivoir que de lait de femme, lorsqu'il mourut le 27 Février 1608, àgé de trente-cinq ans. En lui s'éteignit la branche de Bourbon-Montpensier. Il avoir épousé Henriette-Catherine de Joyeuse, dont il n'eut qu'une fille, qui sur mariée à Gaston de France, Duc d'Orléans, & qui n'eut aussi qu'une fille, Anne-Marie-Louise d'Orléans, Princesse de Montpensier, si célebre par ses amours & son mariage avec le Duc de Lauzun.

#### II.

HENRI D'ORLEANS, Duc de Longueville, fils de Léonore d'Orléans, Duc de Longueville, & de Marie de Bourbon, fille & héritiere de François de Bourbon, Comte de S. Pol.

Au mois de Mai 1589, le Duc d'Aumale, à la tête de plus de dix mille hommes, avoit assiégé Senlis: cette Ville étoit mal pourvue de vivres & de munitions de guerre. Le Duc de Longueville, à qui Henri III écrivit de tâcher de la secourir, y marcha, n'ayant que trois ou quatre mille hommes. Lorsqu'il sut en présence de l'ennemi: Mesfieurs, dit-il aux principaux Officiers de sa petite armée,

armée, voici M. de la Noue qui me demande mes ordres; ils sont de le proclamer notre Chef, & de combattre sous lui en cette journée : cette action décéloit dans ce Prince une ame bien grande. La Noue, après s'en être long-tems défendu, fut enfin obligé de déférer à l'ordre que son Général lui donnoit de le commander. Les Assiégeans furent entierement défaits, avec perte de plus de deux mille hommes tués, de quatorze ou quinze cens prisonniers, de leurs bagages & de toute leur artillerie. Cette victoire préparoit les suites les plus avantageuses. Henri III se trouvoit en état d'assiéger Paris; & la prise de cette Capitale alloit écraser la Ligue. Les Ducs de Mayenne & d'Aumale ne virent plus d'apparence de ressource que dans le plus horrible attentat; Henri III fut assassiné.

Le Duc de Longueville se couvrit de gloire au combat d'Arques, & continua jusqu'à sa mort, de rendre de grands services à Henri IV: il reçut un coup de mousquet dans la tête, par un homme aposté, dans une salve de mousqueterie qu'on lui faisoit par honneur à son entrée à Doursens; il mourut deux jours après, le 29 Avril 1595. Voici ce qu'en dit la Princesse de Conti dans son Histoire des amours d'Henri IV: Mademoiselle d'Estrées écoutoit le Duc de Longueville, en recevoit Tome VI.

des Lettres & y répondoit. Ce jeune Prince, au bout de quelque tems, ne voulant pas s'exposer à perdre les bonnes graces du Roi qui alloit revenir, dit à cette Favorite, qu'il ne cesseroit jamais de l'aimer, mais qu'il falloit être très-circonspects à l'avenir, & qu'il seroit même prudent de se rendre réciproquement les Lettres qu'ils s'étoient écrites. Ils se donnèrent un rendez-vous où elle lui remit toutes celles qu'elle avoit reçues de lui; il n'eut pas la même bonne foi; il garda une partie de celles qu'il en avoit reçues, & sur tout, les Lettres qui parloient le plus clairement; elle fut indignée de cette fourberie, E tâcha depuis ce tems-là de lui rendre de mauvais offices auprès de Henri IV; & tout le monde crut qu'elle avoit enfin trouvé le moyen de se défaire de lui par une mousquetade qu'il reçut dans la tête à l'entrée d'une Ville.

Gabrielle d'Estrées avoit une ame douce & incapable d'un crime. D'autres ont écrit, & cela me paroît plus vraisemblable, que le Marquis d'Humieres ayant surpris quelques Lettres de sa femme & du Duc de Longueville, fit assassiner ce Prince; il est certain qu'à-peu-près dans ce tems-là, ce Mari qui devenoit furieux au moindre sujet de jalousie, étrangla sa femme, Madelaine d'Ongnies, avec ses propres cheveux.

La veille de la mort du Duc de Longueville, sa femme accoucha d'un fils qui fut le pere de Charles Pâris, Duc de Longueville, tué au passage du Rhin en 1672, âgé de vingt quatre ans, & en qui s'éteignit cette illustre Maison.

### III.

FRANÇOIS D'ORLEANS, Comte de Saint-Pol, frere puiné du Duc de Longueville dont je viens de parler,

Ce qu'on appelle douceur de mœurs est souvent une mollesse de caractere qui exclut toute élévation dans l'ame. Ce Comte de Saint-Pol en fut un exemple; avec de l'esprit & beaucoup de bravoure. il n'avoit aucune ardeur pour la gloire. Son indifférence naturelle sur les grandes comme sur les petites choses, étouffoit en lui tout amour-propre; il ne pensoit pas plus aux batailles où il s'étoit distingué, qu'aux parties de chasse qu'il avoit faites. Le 7 Octobre 1631, il est mort, disoit on, tout doucement sans rien dire, comme il avoit vécu sans rien faire, apparemment par comparaison avec son frere, & parce qu'il avoit toujours marqué peu d'ambition pour commander. Il ne laissa point d'enfans de son mariage avec Anne de Caumont. Le fils qu'il en avoit eu, Léonor d'Orléans,

## 356 HISTOIRE DE L'ORDRE

Duc de Fronsac, ayant été tué à l'âge de dix-sept ans au siege de Montpellier en 1622. Cette Anne de Caumont avoit été d'abord siancée à Claude d'Escars, Prince de Carenci, qui sut tué en duel, comme je l'ai dit, par Biron son rival.

#### IV.

ANTOINE DE BRICHANTEAU, Marquis de Nangis, Mestre-de-Camp (1) du Régiment des Gardes-Françoises, sils de Nicolas Brichanteau, Seigneur de Beauvais-Nangis, & de Jeanne d'Aquerre.

Son pere, son oncle & deux de ses cousins surent tués à la bataille de Saint-Denis en 1562. Il commença de porter les armes au siege de Mucidan en 1569, y sur blessé, & le sur encore la même année, au siege de Saint-Jean-d'Angeli. Henri III lui donna le Régiment des Gardes-Françoises, au mois de Novembre 1575. Je remarque qu'excepté lui & Crillon, tous ceux qui ont été à la tête de ce Régiment sous les regnes de Charles IX, Henri III, Henri IV & Louis XIII, ont été tués. Charles

<sup>(1)</sup> Philippe de Strosh étoit Colonel-Général de l'Infanterie Françoise.

IX, lors de sa création en 1564, y nomma pour Mestre-de-Camp François Charri (1), qui fut tué; quelque tems après, sur le Pont Saint-Michel, par du Châtelier-Portaut.

Cosseins sur tué au siege de la Rochelle en 1573. Louis Bérenger-Dugua, sut tué par le Baron de Viteaux, le 31 Octobre 1575.

Nangis.

Crillon.

Charles de Créqui fut tué au siege de Bremen; en Allemagne, le 17 Mars 1635.

Son fils, Charles de Créqui, Comte de Canaples, en faveur de qui il avoit obtenu de se démettre du Régiment des Gardes, étoit mort huit ans auparavant d'une blessure qu'il avoit reçue au siege de Chamberi.

Jean de Rambures, qui succéda à ce second Créqui, sut tué au sege de la Capelle en 1635.

M. de Nangis, quelque tems avant sa mort, avoit commencé un petit Ouvrage que son fils acheva, & qui su imprimé sous ce titre: Mémoi-

<sup>(1)</sup> Ce premier Mestre de Camp des Gardes-Françoises. occupoit pour tout logement deux chambres dans l'hôtellerie des trois Chandeliers, rue de la Huchette.

res de M. de Beauvais-Nangis, ou Histoire des Favoris François, depuis Henri II, jusqu'à Louis XIII. Le début m'en a paru remarquable: Toutes les fortunes, dit-il, avoient toujours été médiocres jusqu'au regne de François I; car les Maisons d'Armagnac, de Foix, d'Albret, de Rohan, de Laval, de Luxembourg & autres grandes, quoiqu'elles eussent possédé de grandes charges, étoient maintenues & élevées par les alliances, & non par les grands bienfaits des Rois, parce que les Rois ne levant pas de grands impôts sur leurs Sujets, avoient assez de peine à subvenir aux charges de leur Royaume, & ne pouvoient faire de grands biens à leurs Favoris.

### V.

JEAN DE BEAUMANOIR, Marquis de Lavardin, Maréchal de France, fils de Charles de Beaumanoir, Seigneur de Lavardin, & de Marguerite de Chourses.

Il avoit fait une espece de Mémorial des prinpales circonstances de sa vie; je vais en rapporter quelques articles, en y retranchant beaucoup de faits peu intéressans.

« Né en 1551, j'étois plus âgé de deux ans que

» le Prince \* de Navarre, auprès de qui je sus » élevé....

» Je sis mes premieres armes en 1567, à la » bataille de Saint-Denis, où je sus blessé, mais « légerement. . . . . .

" J'étois au siege de Poitiers en 1569. Lorsque l'on crut dans la Ville que nous allions donner l'assaut, plus de quatre-vingt Dames s'avancè- rent jusqu'au bord de la muraille, aux deux côtés de la breche, dans l'intention sans doute de redoubler le courage de leurs maris, de leurs freres & de leurs parens, en leur donnant de pareils témoins de leur valeur; l'assaut n'eut pas lieu; & nous levâmes le siege quelques jours après. . . . .

» Mon pere fut tué au massacre de la Saint» Barthelemi, & j'aurois eu le même sort; mais
» heureusement j'étois allé passer la nuit avec la
» veuve d'un Conseiller, bonne Catholique &
» Dame de Charité de sa Paroisse; j'y restai ca» ché pendant trois jours, au bout desquels elle
» m'emmena habillé en sille, & comme sa Cham» briere, à sa Terre à douze lieues de Paris....

<sup>\*</sup> Depuis Henri IV.

» J'abjurai le Calvinisme, comme bien d'au-> tres. ....

" Le 10 Juin 1574, nous prîmes la Ville de » Saint-Lo d'assaut; j'y reçus trois blessures assez » dangereuses.

» Dugua, Mestre-de-Camp des Gardes-Fran-» coises, ayant été tué par Viteaux, je demandai » sa place au Roi qui me la promit; mais le len-» demain il la donna à Beauvais-Nangis. Je fus » très-fensible à ce manquement de parole; & » dès-lors je me joignis à ceux qui conseilloient » depuis long-tems au Roi de Navarre de s'échap-» per de la Cour où sa vie n'étoit pas en sûreté; » ce qu'il exécuta le 4 Février 1576, sous pré-» texte d'une partie de chasse. Dans notre fuite, » nous étant arrêtés pour repaître à Montforts l'Amauri, ce Prince qui devoit un jour gagner » tant de batailles & conquérir son Royaume, » pensa être tué dans une grange, d'un coup de » serpe, par une vieille femme, dont (1) il caressoit » la fille; j'étois heureusement à l'autre bout de » cette grange, d'où je m'avançai assez vîte pour

<sup>(1)</sup> D'Aubigné, dans ses Mémoires, pag. 50, donne un antre sujet de colère à cette Vieille.

» parer le coup de serpe dont cette vieille alloit » lui fendre la tête par derriere. . . . . .

» La guerre civile s'étant rallumée, je pris » d'affaut Villefranche en Périgord; il y eut plus » de pillage, & de filles & de femmes violées, » que de sang répandu: on m'accusa à la Cour » d'avoir eu le soir pour ma part deux Religieuses » fort jolies.

» Mai 1578. Randan & moi recherchions en » mariage Madame de Montasié. Nous nous que-» rellâmes, nous nous battimes; je le tuai.

» Octobre même année. La Reine Mere \* vint » à Nérac, pour faire des propositions au Roi de » Navarre. Ce Prince me dit un jour très-brusquement, que mes assiduités auprés de Mademoi-» selle (r) Dayelle l'importunoient; cette brus-» querie & d'autres sujets de mécontentement qu'il » m'avoit déja donnés, me firent écouter les pro-» messes de la Reine Mere; je quittai le Parti Hu-» guenot, & retournai auprès de Henri III, qu » me reçut avec bonté.

<sup>\*</sup> Catherine de Médicis.

<sup>(1)</sup> Fille d'honneur de Catherine de Médicis ; elle étoit Grecque, & avoit été sauvée du saccagement de l'Isse de Chypre, en 1571.

## 362 HISTOIRE DE L'ORDRE

- » Il me donna en 1587, la Lieutenance-Géné-
- » rale de l'Armée, sous le Duc de Joyeuse, hom-
- » me présomptueux, & qui n'écouta aucun de mes
- so conseils à Coutras.
  - » Après la mort de Henri III, je reconnus aussi-
- » tôt notre grand Henri.
  - » La nuit du 24 au 25 Juillet 1590, M. d'Au-
- » mont & moi attaquâmes & emportâmes d'af-
- » saut le Fauxbourg Saint-Germain. . . . .
  - » Ayril 1592. Je fus blessé au combat d'Au-
- » male auprès du Roi, qui y fut aussi blessé. »

Lavardin eur le bâton de Maréchal de France en 1595, & mourut en 1614.

### VI.

FRANÇOIS D'ESPINAY, Seigneur de Saint-Luc, Gouverneur de Brouage, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bretagne, Grand-Maître de l'Artillerie, fils de Valerau d'Espinai, Seigneut de Saint-Luc, & de Marguerite de Grouches-Gribouval.

On raconte que Henri III avoit fait construire, dans une salle très-vaste, chez le Marquis d'O, plusieurs petits cabinets qui n'éroient séparés que par des cloisons; qu'il y menoit souvent ses Favoris; qu'on y soupoit, qu'on y couchoit; qué

Saint-Luc, qui n'avoit jamais en pour ces petits cabinets qu'un goût de complaisance, tourmenté d'ailleurs par la jalousie & les reproches de sa femme, imagina que le caractere très-superstitieux de Henri, pouvoit être un moyen de le faire changer de mœurs ; qu'il introduisit au chevet du lit de ce Priuce, par un trou dans la cloison, une sarbacanne d'airain, avec laquelle d'une voix sourde & sépulcrale, il lui prononça, de la part du Ciel, les menaces les plus terribles, s'il ne renonçoit à ses infâmes plaisirs; que Henri éveillé en sursaut, crut d'abord que ce n'étoit qu'un songe; mais que cette voix s'étant encore fait entendre, il fut très-effrayé, & passa le reste de la nuit en prieres; que le jour ne dissipa point son trouble, & que les mouvemens de terreur qui lui échappoient, étoient si marqués, qu'enfin d'O se jetta à ses genoux, & le pressa, d'un air si touché, de lui dire la cause de l'état où il le voyoit, qu'il en obtint l'aven; que d'O n'étant pas homme à eroire aisément aux avertissemens du Ciel, chercha, examina & s'informa avec tant de soin & d'adresse, qu'il découvrit la fourberie, & que Saint-Luc, averti qu'on alloit l'arrêter, s'enfuit dans son Gouvernement de Brouage : les différens partis, ajoute-t-on, qui commençoient déja à

déchirer la France, rendoient l'autorité royale fi foible, qu'il s'y maintint contre les ordres & les troupes qui vinrent pour l'en chasser.

Je crois que cette prétendue anecdote, quoique rapportée par de Thou & d'Aubigné, n'est qu'un de ces contes, une de ces calomnies que la haine des Ligueurs & des Calvinistes contre (1) Henri III, répandoit dans le public, pour diffamer & ridiculiser ce malheureux Prince: voici la véritable cause de la disgrace de Saint-Luc. Henri III aimoit Marie de Lorraine, fille du Marquis d'Elbeuf, & en étoit aimé : Catherine de Médicis eut des raisons de politique pour traverser cet amour. Henri III épousa Louise de Vaudemont; & Mademoiselle d'Elbeuf sur mariée au Duc d'Aumale. Elle avoit passé quatre ou cinq ans dans ses Terres ou dans le Gouvernement de son mari, & n'étoit revenue à la Cour, que depuis peu de temps; Henri III lui avoit fait quelques visites déguisé, & n'ayant pris pour confident que Saint-Luc, qui eut l'indiscrétion de parler de ces visites à sa femme; & sa femme en avertit la Reine à qui

<sup>(1)</sup> Il me semble que j'ai bien prouvé que ce Prince n'avoit point les mœurs infâmes qu'on lui imputoit.

elle vouloit paroître très-affectionnée; il arriva ce qui arrive presque toujours: les indiscrets furent sacrifiés.

Les Calvinistes, en 1585, assiégèrent Brouage; ils sçavoient que cette place, par certaines circonstances, étoit alors mal pourvue de vivres & de munitions de guerre; mais Saint-Luc y est, leur avoit dit plusieurs sois le Maire de la Rochelle; en esset il s'y désendit avec tant de courage & d'habileté, qu'ils surent obligés de lever le siège.

Après la mort de Henri III, il fut des premiers à reconnoître Henri IV, contre qui il avoit souvent combattu, lorsque ce Prince n'étoit encore que Roi de Navarre. Il lui rendit d'importans services, sur-tout au siège de Laon, à celui de la fere, & en Bretagne contre le Duc de Mercœut. Il sut tué le 7 Septembre 1597, au siège d'Amiens, d'une mousquetade dans la tête. Tous les Historiens de ce temps-là, Catholiques & Calvinistes, s'accordent sur les éloges qu'il méritoit. M. de Saint-Luc, dit Brantôme, Chevalier trèsgentil & très-accompli en tout, & qui sut tué au siège d'Amiens, très-regretté & en réputation d'un très-brave, vaillant & bon Capitaine. Saint-Luc, 'dit d'Aubigné, qui avoit quitté l'excellence entre

les courtisans, pour la gagner entre les gens de guerre; envié des premiers, aimé des autres jufa qu'à la mort, & bien regretté.

#### VII.

ROGER DE SAINT-LARY, Duc de Bellegarde, Pair & grand Écuyer de France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gouverneur de Bourgogne, fils de Jean de Saint-Lary, & d'Anne de Villemur.

Lorsque dans sa viellesse il se rappelloit le cours de sa vie, quel homme put jamais avoir des souvenirs plus agréables & plus flatteurs? Il avoit été particulièrement chéri de Henri III & de Henri IV; il avoit eu des actions distinguées à la guerre: on ne sçauroit être plus aimé & plus honoré qu'il l'avoit été dans son Gouvernement de Bourgogne : il avoit possédé le cœur de Gabrielle d'Estrées, & de la charmante Made: moiselle de Guise, depuis Princesse de Conti. Voici ce qu'elle dit elle-même dans son Histoire des Amours de Henri IV: Mademoiselle de Guise (1) sur quelques espérances que le Roi (2) avoit données de l'épouser, dédaignoit tout ce qui

<sup>(1)</sup> Mademoiselle de Guise, sous le nom de Milagarde.

<sup>(2)</sup> Henri IV.

ne lui offroit pas l'idée d'un trône; elle sentit, en voyant M. de Bellegarde (1), que sans être Roi, on pouvoit la rendre sensible; ils s'aimèrent dès qu'ils se virent. . . . L'intérêt de la fortune de M. de Bellegarde exigeoit qu'il ménageât (2) Mademoisèlle d'Estrées dont il étoit aimé, & qui commençoit à s'appercevoir qu'il lui devenoit infidele. Il se servit de tout l'ascendant qu'il avoit sur son çœur & son esprit, pour lui faire croire qu'il lui étoit toujours aussi attaché, mais que pour effacer entierement les soupçons qu'avoit eus le Roi qu'ils s'aimoient, il étoit à propos qu'il parût amoureux de Mademoiselle de Guise; enfin il sçut si bien la persuader, qu'elle y consentit; Mademoiselle de Guise & elle devinrent même si bonnes amies, qu'on les voyoit toujours ensemble & habillées l'une comme l'autre.

M. de Bellegarde se croyoit apparemment destiné à l'amour des (2) Reines: Quoique \* vieux, dit Madame de Motteville, T. I., pag. 15, il

<sup>(1)</sup> M. de Bellegarde, sous le nom de Florian.

<sup>(2)</sup> Mademoiselle d'Estrées, sous le nom de Grisante.

<sup>(3)</sup> Mademoiselle de Guîse & Gabrielle d'Estrées, que Henri IV avoit voulu épouser.

<sup>\*</sup> Il avoit près de foixante ans.

468

fut un de ceux qui aimèrent Anne d'Autriche; il avoit été le favori de deux Rois; & la renommée en faisoit encore tant de bruit, que cette Reine ne resusa point un encens qui ne pouvoit noircir sa réputation.

Il fut enveloppé, en 1631, dans l'Arrêt rendu contre tous ceux qui avoient suivi le parti du Duc d'Orléans. Dépouillé de son Gouvernement & de tous les bienfaits qu'il avoit reçus de nos Rois, réduit & confiné dans une petite maison d'un de ses amis, contraint d'emprunter de l'argent pour vivre, il n'y a pas d'apparence, dit M. de Beauvais-Nangis, qu'à l'âge de soixante-douze ans qu'il a, il releve jamais sa fortune. Anne d'Autriche l'a releva en 1643; elle lui donna des pensions, & lui fit rendre ses biens qui avoient été déclarés acquis & confisqués au profit du Roi. Il avoit alors quatre-vingts ans; il en vécut encore trois, aimé, recherché, agréable même aux jeunes gens: sa vieillesse étoir le soir d'un beau jour. Il mourut le 13 Juillet 1646, âgé de quatre-vingt-trois ou quatre ans, sans laisser d'enfans de sa femme, Anne de Beuil, fille d'Honorat de Beuil, Comre de Fontaines, dont j'ai parlé dans un autre endroit.

#### VIII.

HENRY D'ALBRET, Baron de Miossens, Comte de Marennes, Grand-Sénéchal de Béarn, sils de Jean d'Albret, Baron de Miossens & de Susanne de Bourbon-Busset, Gouvernante de Henri IV.

On traitera sans doute de sable ou de solle vision, ce qu'il racontoit d'une tête d'Apollon qu'il avoit eue de son grand-pere. Il disoit que cette tête, d'un métal particulier, très-brillant, quand il la regardoit le matin, se tetnissoit s'il devoit lui arriver quelque malheur dans la journée. On prétend qu'à l'assaut de la Ville de Cahors en 1580, le Roi de Navarre lui demandant s'il avoit consulté sa tête, il répondit qu'il l'avoit vue bien ternie, & qu'en esset, quelques heures après, il avoit été très-dangereusement blessé.

Il étoit petit-fils d'Etienne d'Albret, bâtard de Gilles d'Albret & de Jeanne Sellier. Il épousa Antoinette de Pons, dont il eut Apollon d'Albret, qui embrassa l'état Ecclésiastique, & Henri d'Albret, qui épousa Anne de Gondrin-Pardaillan, dont il eut trois fils, François-Alexandre d'Albret, César - Phœbus d'Albret qui sur Maréchal de France, & François-Amanjeu d'Albret, tué en duel en 1672, sans laisser de postérité. César-Phœbus d'Albret, Maréchal de France, n'ayant qu'une Tome VI.

fille de son mariage avec Madelaine de Guenegaud, la maria à son neveu Charles d'Albret. fils de son frere aîné, François-Alexandre d'Albret. Ce Charles d'Albret, Maréchal de Camp, & fort estimé, étoit le dernier mâle de sa famille, & n'eut point d'enfans; il fut tué au mois d'Août 1678, chez le Marquis de Bussi-Lamet, au Château de Pinon en Picardie, allant voir nuitamment la Marquise; on le prit, ou l'on feignit de le prendre pour un voleur. Le Marquis de Bussi se justifia en prouvant l'alibi.

#### IX.

Antoine de Roquelaure, Lieutenant-Général au Gouvernement de Guyenne, Maire perpétuel de Bordeaux, Maréchal de France en 1615, fils de Géraud, Seigneur de Roquelaure, & de Catherine de Besoles.

Il ne s'étoit pas fait moins chérir de Henri IV par l'agrément de sa conversation, que par les services qu'il lui avoit rendus à la guerre. Avec beaucoup d'esprit, de pénétration, un sens droit, il avoit encore l'avantage d'être doué d'une gaieté de caractère qui donnoit une tournure agréable & plaisante aux choses les plus sérieuses. Au combat de Fontaine-Françoise, le 5 Juin 1595, Henri IV voyant fuir deux de ses escadrons, lui dit de courir après: Vous m'excuserez, s'il vous plast, tépondit-il; on eroiroit que je suirois comme eux; je combattrai à vos sôtés, comme j'ai toujours sait; l'action va être chaude; & je serai bien aise d'écrire à ma belle amie que j'y étois. Il voyoit que ce Prince s'étoit trop exposé, & que n'ayant avec lui que cent soixante chevaux, il alloit avoir dans l'instant à soutenir le choc de dix escadrons: il le soutint, comme on sçait, & les mit même en suire.

Roquelaure ne se servit jamais de sa faveur pour nuire; au contraire, il sembloit, disoit-on, qu'il croyoit qu'elle lui faisoit un devoir de chercher les occasions de rendre des services. Quand il voyoit un Officier se promener d'un air triste dans le Jardin & les appartemens du Louvre, il l'abordoit, l'engageoit à lui conter ce qui l'amenoit à la Cour, & sollicitoit pour lui, si sa demande lui paroissoit bien sondée.

Il eut le bâton de Maréchal de France en 1615, & mourut subitement dans son Gouvernement de Leitoure, le 9 Juin 1625, âgé de quatrevingt-un ans.

X.

CHARLES D'HUMIERES, Marquis d'Ancre,

Lieutenant-Général au Gouvernement de Picardie, fils de Jacques d'Humieres & de Renée d'Averton.

Quelques momens avant la bataille d'Ivri, Isaac de Vaudrai-Moy & lui envoyèrent dire à Henri IV, qu'ils n'étoient qu'à deux lieues avec les troupes qu'ils lui amenoient de Picardie. Henri IV, soit impatience de combattre, soit dans la crainte de laisser ralentir l'ardeur qu'il remarquoir dans son armée, ne les attendit pas : le soir, lorsqu'il vinrent le saluer, s'appercevant qu'ils avoient l'air mortifié, Mes amis, leur dit-il en les embrassant, vous avez assez souvent battu mes ennemis sans moi, pour que j'aie cru que je pouvois, sans vous fâcher, les battre une fois Sans vous.

La plûpart des Historiens sont de grands éloges de la valeur, des talens pour la guerre, & des services que ce Charles d'Humieres rendit à Henri IV; il cultivoit les Lettres & les Arts, ajourentt-ils, & s'étoit appliqué à l'Anatomie, au point qu'il y étoit devenu très-expert : il me semble que la pratique de cet art décele je ne sçais quoi de barbare dans un homme dont la profession n'est pas de l'exercer.

Il sit périr sa femme de la maniere que je l'ai dit dans un autre endroit. Ce meurtre dut le rendre d'autant plus odieux, que le trouble dont son esprit étoit souvent agité après cette horrible action, ne paroissoit point causé par ses remords, mais la suite de la sureur jalouse qui la lui avoit sair commettre. Ses Domestiques l'entendoient la nuit s'écrier, se lever, & le trouvoient, un poignard à la main, courant dans sa maison, injuriant & croyant poursuivre le phantôme de cette Insortunée. Il sut sué à la reprise de Ham sur les Espagnols, le 19 de Juin 1595.

### ΧÍ.

Guillaume de Hautemer, Seigneur de Fervacques, Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie, Maréchal de France en 1595, fils de Jean de Hautemer, Seigneur de Fervacques, & d'Anne de la Beaume-Montrevel.

Il n'avoit que six ans lorsque son pere sut tué à la bataille de Cerisoles en 1544. Il commença de porter les armes à l'âge de seize. Il se trouva aux batailles de Renti, de Saint-Quentin & de Gravelines contre les Espagnols; à celles de Dreux, de Saint-Denis & de Moncontour, contre les Calvinistes; reprit sur eux, en 1574, plusieurs Châteaux en Normandie, & contribua beaucoup à la désaite des Restres à Dormans, en 1575. Le

Duc d'Alencon, frere de Henri III, souhaita de se l'attacher, & le fit Grand-Maître de sa Maison, premier Gentilhomme de sa Chambre, & Surintendant de ses Finances. Ce fut, dit-on. par ses funestes conseils que ce Prince, en 1583. sous prétexte de se précautionner contre l'inconstance des Provinces de Flandres, qui venoient de le reconnoître pour Souverain, voulut s'y assurer de plusieurs Places fortes, en y mettant des garnisons qui ne dépendissent que de lui. Son entreprise sur Anvers échoua; plus de trois cens Gentilshommes François & douze cens Soldats y furent massacrés par les Bourgeois; sa perfidie & sa malhabileté le couvrirent de honte; il revint en France, mourut l'année suivante à Château-Thierri où il s'étoit retiré. Une de ses Maîtresses. pour se venger de Fervacques qu'elle soupçonna d'avoir fait courir le bruit qu'elle avoit empoisonné ce Prince par un bouquet, montra à Henri III un manuscrit qui avoit pour titre: Intrigues galantes de la Cour, & qui étoit en entier de de l'écriture de Fervacques. Henri III y étoit trèsridiculifé à l'occasion d'un rendez-vous nocturne qu'il avoit obtenu de Madame de Brion, & dont il n'avoit pas profité, parce que le Duc de Nemours, très-amoureux & très-jaloux de cette

Dame, averti de ce rendez-vous par une Femme-de-chambre qui étoit dans ses intérêts, avoit engagé cette Femme-de-chambre, par de nouveaux présens, à lâcher un chat dans la chambre, à-peuprès à l'heure que Henri III arriveroit: il est certain que ce Prince avoit une aversion naturelle pour les chats. Il étoit prêt à tomber en soiblesse, dit Varillas, toutes les sois qu'il en voyoit, ou qu'il en sentoit l'odeur; & ses Valets-de-pied avoient soin de visiter exactement les maisons avant qu'il y entrât, & de les chasser.

Henri IV n'étant encore que Roi de Navarre, avoit toujours affectionné Fervacques; & ce fut du moins autant par amitié, dit un Historien, que par une juste récompense de ses services, qu'il le sit Maréchal de France en 1595. La faveur, sous Henri IV, pouvoit faire obtenir des graces, des distinctions de Cour, mais jamais des honneurs militaires qui ne sussent des mérités.

### XII.

FRANÇOIS DE CUGNAC, Seigneur de Dampierre, Lieutenant-Général au Gouvernement de l'Orléanois, Maréchal de Camp, fils de François de Cugnac & de Jeanne Avy, Dame de Saint-Pere-Avy. Quelques années avant sa mort, il s'étoit fait peindre sur un tas de pièces d'or, tenant son épée d'une main, & de l'autre une bourse; & quand on lui en demandoit la raison, c'est, disoit-il, un petit trophée que je me suis élevé, & qui subsistera du moins en peinture, lorsque mes héritiers en auront dissipé la réalité: j'ai dans certain coffre cent mille écus, que je ne dois ni aux biensaits de la Cour, ni aux emplois que j'ai possédés, & dont certainement rien n'a été pris sur le peuple; c'est le produit de plusieurs rançons de prisonniers saits de ma main en dissérens combats.

Aujourd'hui un Officier se déshonoreroit, s'il pensoit à tirer de l'argent d'un prisonnier; on ne pensoit pas de même dans ce tems-là. A la bataille d'Ivri, dit Sulli, la Châteigneraye s'étoit rendu mon prisonnier; le Comte de Torigni, son parent, me le demanda, & m'en répondit; la (1). Châteigneraye; tandis qu'il l'emmenoit, sut tué par deux soldats; j'aurois pu saire payer sa rançon à Torigni, comme on me le conseilloit; mais je ne voulus pas ajouter cette mortification à la douleur

<sup>(1)</sup> Ce zelé Ligueur méritoit bien le fort qu'il eut; c'étoit lui qu'on soupçonna d'avoir imaginé, le jour des Barricades, ces deux hommes célesses, dont j'ai parlé un peuplus haut.

qu'il ressentoit de la mort de son parent.... Alphonse Idiaquez, dit M. de Thou, sut pris dans un combat près de Gray par René de Viau, Chevalier des Ordres, qui lui rendit la liberté, moyennant vingt mille écus de rançon. D'Aubigné, qui se piquoit de grands sentimens & d'être très-délicat sur l'honneur, dit dans ses Mémoires, qu'il sit proposer le duel au Duc d'Epernon; & qu'il ajouta qu'il avoit vu autresois à ce Duc une épée sur la garde & la poignée de laquelle il y avoit pour vingt mille écus de diamans, & que s'il lui plaisoit d'apporter celle-là, il en seroit plus de cas que d'aucune autre. Un Gentilhomme qui tiendroit aujourd'hui un pareil propos, seroit horreur. Quoi, vouloir hériter de ceux qu'on tue!

Le Marquis de Varambon, commandant en Artois pour le Roi d'Espagne, sut attaqué, battu, & fait prisonnier, en 1596, par le Maréchal de Biron; il pressa beaucoup pour qu'on le mît à rançon; on ne le sit pas attendre; elle sut taxée à trente mille écus: il s'en plaignir comme d'uno insulte, & déclara qu'il resteroit plutôt toute sa vie prisonnier, que de laisser dire qu'on n'avoit exigé que cette somme pour relâcher un homme de sa qualité. Biron, après lui avoir sait bien des

excuses, le pria de se taxer lui-même; il se taxa à cinquante mille écus.

#### XIII.

Antoine de Silli, Comte de la Rochepot, Damoiseau de Commerci, Gouverneur d'Anjou, fils de Louis de Silli, Comte de la Rocheguyon & d'Anne de Laval.

Henri IV, après la paix de Vervins, l'envoya en ambassade à Madrid. Son neveu & quelques autres Gentilshommes François, étant allés \* un jour se baigner, des Espagnols s'arrêtèrent à les regarder, & les plaisantèrent grossièrement. Ils sortirent de l'eau, prirent leurs épées; cinq ou six de ces Espagnols furent blessés, & deux tués. Leurs parens demandèrent justice au Roi d'Espagne, qui ordonna à ses Officiers de la rendre. On força le Palais de l'Ambassadeur; son neveu & les Gentilshommes François en furent arrachés & traînés en prison. Henri IV, en apprenant cette violence contre le droit des Gens, déclara qu'il en vouloit fatisfaction, ou qu'il en tireroit vengeance; il rappella son Ambassadeur, & défendit tout com-

<sup>\*</sup> Au mois de Juin 1601.

merce avec l'Espagne. Le Pape voyant que la guerre alloit se rallumer entre les deux Nations, s'entremit; le Roi d'Espagne lui envoya les prisonniers; il les remit à M. de Béthune, notre Ambassadeur à Rome.

Rochepot, disoit-on, a donné des preuves de la plus grande valeur à tous les assauts & toutes les batailles où il s'est trouvé : il est bien étonnant qu'il ait trahi la majesté de son ministere, en ne la défendant pas jusqu'à la derniere goutte de son fang. Il y a des occasions où le plus brave homme est embarrassé, s'il ne joint pas le courage d'esprit à celui du cœur. Émeric de Barraut qui lui succéda dans cette ambassade, avoit l'un & l'autre: un soir qu'il étoit à la Comédie, on joua une pièce dont le sujet étoit la prise de François I, à la bataille de Pavie; ce Monarque y étoir représenté demandant humblement la vie à un Officier Espagnol, qui lui tenoit le pied sur la gorge & l'outrageoit; les applaudissemens redoubloient à chaque mot; de Barraut s'élance de sa place sur le théâtre, l'épée à la main, & la passe au travers du corps de l'Acteur.

### XIV.

ODET DE GOYON-MATIGNON, Comte de Tori-

gni, Lieutenant-Général au Gouvernement de la basse Normandie, sils de Jacques de Goyon-Matignon, Maréchal de France, & de Françoise de Daillon.

Né en 1559, & n'ayant que quinze ans au siége de S. Lo, en 1574, il monta à l'assaut, sut renversé de dessus la bréche dans le sossé; remonta & entra des premiers dans la ville. Le soir, un de ses parens étant venu l'embrasser & le séliciter de n'avoir point été blessé: Il me semble au contraire, lui répondit-il naivement, que je dois en être sâché; rien n'aide mieux à commencer la réputation d'un jeune homme, qu'une blessure.

Inviolablement attaché à Henri III & à Henri IV, il répondit au Duc de Mayenne qui lui avoit écrit pour l'engager dans le parti de la Ligue: « Je » croyois être le feul en France qui s'appellât To » rigni; apparemment qu'il y en a un autre à qui » votre Lettre s'adresse, & que vous espérez d'engager à sacrisser son honneur aux brillantes of pres que vous lui faites; je ne crois pas que » vous l'ayez présumé de moi ».

## Goyon de Torigni.

Il venoit de battre un gros détachement d'Espagnols, de passer la Saône & d'emporter d'assaux Lons-le-Saunier, lorsqu'il sut attaqué d'une maladie contagieuse dont il mourut le 7 Août 1595, âgé de trente-six ans. Toutes les représentations qu'on lui avoit faites pour l'empêcher d'aller dans les hôpitaux, avoient été inutiles: Il est mort depuis cinq ou six jours trop de soldats, avoit-il toujours répondu, pour que je ne craigne pas que ce ne soit saute de soins; abandonnerai-je dans leurs besoins, des hommes qui ne m'ont jamais abandonné dans le combat?

Henri IV écrivit au Maréchal de Matignon:

Vous avez perdu un fils, & l'État & moi un

vertueux ami: je ne vous dirai point de tâcher

de vous consoler, mais que tant de gloire qu'il

s'étoit acquise, doit diminuer votre affliction».

### X V.

FRANÇOIS DE LA GRANGE, Seigneur de Montisigni, Maréchal de France, fils de Charles de la Grange, Seigneur de Montigni, & de Louise de Rochechouart.

Étant très jeune, il eut une aventure bien triste en Pologne. Il aimoit la Comtesse Vienoska, & en étoit aimé. Un Italien, son rival, eut la lâcheté d'inspirer de violens soupçons au mari, homme naturellement jaloux & séroce, qui alla à l'ap-

partement de sa femme, & lui tenant le poignard sur la gorge, lui dit qu'il ne la croitoit innocente, qu'à condition qu'elle enverroit dire à l'instant à Montigni qu'elle l'attendroit le soir à onze heures, & l'introduiroit par la petite porte du jardin. Je ne contribuerai jamais à un assassinat, lui répondit-elle avec fermeté; il la poignarda. Montigni, le cœur percé de la plus vive douleur, en apprenant l'affreuse mort de cette Infortunée, se sit conduire dans le champ où on l'avoit ignominieusement enterrée. Prosterné sur sa fosse, il l'arrosoit de ses larmes; il voit le barbare Vienoski & l'Italien qui venoient fondre sur lui l'épée à la main: le combat ne fut pas long; il les tua tous deux, & les vir expirer à l'endroit même qui pouvoit être le plus cher à sa vengeance.

Quelques semaines après, il revint en France avec Henri III. C'étoit, dit-on, un des Mignons de ce Prince. Ce Mignon, à la bataille de Coutras, commença l'attaque, enfonça & mit en suite l'escadron que commandoit le Vicomte de Turenne, chargea celui de Salignac, & sur fait prisonnier, après avoir assez long-tems combattu à pied, son cheval ayant été tué.

Il fut des premiers à reconnoître Henri IV; & tous les Historiens, dans les détails qu'ils font des

combats d'Arques, d'Aumale, de Fontaine-Françoise, & des siéges de Rouen, de Paris, de Laon & d'Amiens, parlent avec distinction de son courage & de ses services. Henri IV, en 1603, au lieu du Gouvernement de Paris qu'il lui avoir donné en 1601, lui donna celui de Metz, Toul & Verdun où certaines circonstances exigeoient un homme serme & de constance. Après la mort de ce grand Prince, il n'entra dans aucune des cabales & des ligues qui troublerent l'État sous l'administration de Marie de Médicis.

Themine, en 1616, ayant été fait Maréchal de France, pour avoir arrêté le Prince de Condé dans le Louvre, Montigni qui arriva par hazard le soir à Paris, dit Bassompierre, cria très haut, & susse susse susse susse sus en la blâma de l'avoir demandée dans un moment où il sembloit qu'on venoit de la dégrader, en la donnant pour récompense d'une action qu'il étoit si aisé d'exécuter. Il mourut le 9 Septembre de l'année suivante, âgé de soixante-trois ans; il venoit de reprendre toutes les villes de Berri qui s'étoient déclarées pour les mécontens.

Marie-Casimire de la Grange-d'Arquien, sa petite-nièce, née en 1640, épousa Jean Sobieski, & devint Reine de Pologne. Pendant la négociation du mariage du Prince Jacques, son fils aîné, ave la Princesse de Neubourg, sœur de l'Impératrice, Caillet de Teil, notre Envoyé secret en Pologne, lui demanda, étant seul avec elle dans son cabinet, s'il étoit vrai qu'elle fût déterminée à s'allier avec l'Empereur ? Le peu d'égards du Ministre Louvois, répondit-elle, n'a point esfacé de mon cœur que je suis Françoise; ainsi je préférerai toujours l'alliance de la France à toutes les autres: il ne tiendra qu'au Roi votre Maître, de m'attacher entièrement à tous ses intérêts; mais s'il veut que je rompe avec la Maison d'Autriche, il faut qu'il fasse pour moi ce que fait l'Empereur, & qu'il donne à mon fils une Princesse de son sang. Cette Reine, dans les circonstances où nous nous trouvions, pouvoit nous rendre de grands services; on la négligea trop.

### XVI.

CHARLES DE BAISAC-D'ENTRAGUES, Baron de Dunes, Comte de Graville, Lieutenant-Géneral au Gouvernement de l'Orléanois, fils de Charles de Balfac-d'Entragues, Seigneur de Clermont, & d'Hélene Bon, épousa Catherine Hennequin.

On cite de lui des actions très-courageuses, que

ĭ

que cependant on n'auroit peut-être pas regardées comme affez importantes, pour le faire nommer Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, si les services & la mort de son père, tué à côté d'Henri IV, à la bataille d'Ivri, n'y avoient concouru.

Le Père Anselme, très-souvent fautif, le confond avec son oncle, qui se nommoit, comme lui, Charles d'Entragues, & qui se battit contre Quelus. Les Mémoires de ce tems-là ont tant parlé de ce duel . & si diversement de ce qui l'occationna, que j'ai en la curiolité d'en rechercher la véritable cause : la voici. Ce d'Entragues avoir été amoureux & aimé de la Maréchale de Retz; il la sacrissa, & un cœur de diamans qu'elle lui avoir donné, à Margnerite de Valois, Reine de Navatre: cette Princesse qui ne se cachoit pas trop de ses galanteries, se paroit de ce cœur. Quelus en fit des plaisanteries dont d'Entragues résolut de se venger, & se vengea. D'ailleurs, s'il fut heureux dans ce combat, il ne le fut pas dans une querelle qu'il eur à Toulouse en 1599, le jour même qu'il venoir de fiancer une fille du Maréchal de Montluc; il fut blessé, & mourut quelque tems après de ses blessures.

# XVII.

CHARLES DE COSSÉ, Comte, puis Duc de Brissac, Pair & Maréchal de France, fils de Charles de Cossé, Comte de Brissac, Maréchal de France, & de Charlotte d'Esquetot.

Henri III le nomma Lieutenant-Général, sous Strossi, de l'armée navale qu'il envoya en 1582; pour favoriser les prétentions de D. Antoine à la Couronne de Portugal. Au combat du 26 Juillet, près des Isles Açores, son vaisseau criblé de coups de canon, coula à fond; il eut beaucoup de peine à se sauver, remonta sur un autre, & continua de combattre. Strossi ayant été blessé à mort & fait prisonnier, il se trouva chargé du commandement en chef; & s'il ne lui fut pas possible de rétablir l'action, il eut du moins la gloire d'une belle retraite, & d'avoir sauvé dix-huit de nos vaisseaux qu'il ramena en France. Il ne reçut pas de Henri III l'accueil qu'il croyoit mériter; & quelque tems après, il en essuya même quelques paroles désobligeantes à l'occasion d'un différent qu'il eut avec Joyeuse. Il se retira de la Cour parut se dévouer entierement aux Guises, & devint un des principaux Acteurs dans les troubles

que leur ambition fomentoit depuis long - tems dans l'Etat.

La lecture de l'Histoire Romaine, dit Sulli, avoit inspiré au Comte de Brissac un projet singulier ; il avoit médité d'ériger (1) la France en République & de rendre Paris la Capitale de ce nouvel Etat sur le modele de l'ancienne Rome. Il me semble que dans un Cossé & le fils d'un homme des plus illus tres, ce projet, d'ailleurs très-chimérique, eût été du moins plus noble, que celui de vouloir se donner pour Roi Guise ou Mayenne, d'une race étrangere. tout récemment établie en France, & qui, à force de troubles & d'attentats pour anéantir les Princes. du Sang, y étoit devenue assez présomptueuse, pour se flatter que la Noblesse Françoise, dans le choix d'un Roi, la préféreroit à tant d'illustres familles nées dans son sein. Cossé, ajoute Sulli, sut long-tems sans pouvoir comprendre d'où provenoit l'opposition genérale qu'il trouvoit à son dessein de changer la Monarchie en République; car il s'en étoit ouvert à tous les principaux de la Ligue; il craignit à la fin que

<sup>(1)</sup> Apparemment que l'exemple tout récent du Prince d'Orange & des Provinces-Unies, avoit séduit son imagination. Anciennement les Gaules subsistèrent pendant plusseurs secles en République, disoit-il à sa sœur, Madame de S. Luc, en lui parlant de son projet.

Ouand on confidere la justelle des mesures qu'il prit, & sa destérité à les cacher & à tromper la défiance & l'inquiétude vigilante des Seize & des Moines prêts à le poignarder sur le moindre soupcon, il n'est pas possible qu'on ne convienne que la réduction de Panis, sans effusion de sang, n'ait été de sa part un chef-d'œuvre de prudence & de courage. Le Cardinal Légat, le Duc de Feria, & D. Diego d'Ibara, avertis, dit l'Etoile, qu'il y avoit une entereprise sur Paris, envoyenent pries le Comte de Briffac de vouloir bien venir leur parlet; il se rendit auffi-tôt chez le Due de Feria; & après avoir entendu le sujet de leur crainte, il leur dit qu'il n'en croyoit rien; néanmains qu'il fallait y prende garde, & que pour tet effet il alloit faire sa ronde le long des remparts; ce qu'il fit avec trois Capitaines & quelques Soldats Espagnols que le Duc de Feria lui donna, & auxquels il avoit, dit-on, ordonné en secret de tirer sur ledit Comte de Brissac au premier bruit qu'ils entendraient au dehors. La

ronde étant faite sans avoir entendu ausun bruit audehors, & après avoir trouvé les gardes en état, ils
se sont retirés sur les deux heures après minuit; &
le Comte de Brissac ayant reconduit les Officiers
Espagnols jusqu'au logis du Duc de Feria, a donné
ses ordres secrets au corps de-garde qui est auprès
de la maison dudit Duc, de tirer sur les mêmes Espagnols, en cas qu'ils sortissent de leur logis; en
même tems les Seize qui avoient aussi fait leur ronde,
se retirèrent chez eux.

A quatre heures du matin, les troupes de Henri IV entrèrent dans Paris; & en moins de zrois heures, ajoute l'Etoile, dans cette grande Ville qui avoit fait pendant cinq ans la guerre à son Roi stout fut aussi tranquille sque s'il n'y est jamais eu de troubles. Henri IV fit le Comte de Brissac Maréchal de France & Conseiller d'Etat; il ne fur Duc & Pair que sous le regne de Louis XIII, au mois d'Avril 1611. Il tomba malade, & mourut en 1621, au Château de Brissac, des fatigues qu'il s'étoit données au siège de Saint-Jean-d'Angeli : l'aurois dû, sur-tout quaere fois, y être sué, disoit-il quelques jours avant sa mort; mais il y a une destinée; on n'en peut guere douter; & il racontoit qu'au mois de Janvier 1596, Henri IV étant allé voir sa sœur (Catherine de Bourbon)

qui étoit un peu indisposée, & s'étant assis sur le bord de son lit, le plancher de la chambre son dit tout-à-coup, excepté à l'endroit où étoit le lit: que vingt ans après, au mois de Janvier, 1616, sa semme (la Reine Marie de Médicis) ayant passé après son diné dans son grand cabinet, le plancher son diné dans son grand cabinet, le plancher son diné aussi tout-à-coup, excepté à l'endroit où elle étoit assis : Voilà, ajoutoit-il, la Roi, ensuite la Reine, bien étonnément préservés; & je le sus aussi; car je venois de me mettre derriere le sauteuil de cette Princesse, ayant quelque chose à lui dire.

L'Etoile, Journal de Henri IV, Tome II, page 256, fait mention de ce premier accident, & Bassompierre parle du second, T. I, p. 359: Je combai, dit-il, avec ving-sept autres personnes, & sus blessé à l'épaule & à la cuisse, & eus deux des petites côtes ensoncées, dont je me suis senti longtems; la Reine, ajoute-t-il, demeura sur une poutre qui tint serme.

### XVIIL

PIERRE DE MORNAY, Seigneur de Buhi, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieute-nant-Général au Gouvernement de l'Isle de France, fils ainé de Jacques de Mornay, & de Françoise du Bec.

Les Mémoires de ce tems-là le nomment en plusieurs occasions parmi les Officiers qui s'étoient le plus distingués. J'espérois de trouver quelques particularités sur ses services & son caractere dans la Vie de son frere, le célebre Duplessis-Mornay; mais il n'y est parlé de lui que trèslégerement. D'ailleurs aurois-je pu citer, avec quelque confiance, l'Auteur de cette Vie, lorsqu'on y lit que quelques jours après les (1) conférences & les disputes publiques entre du Perron, Evêque d'Evreux, & Duplessis-Mornay, sur l'ancienne & la nouvelle Religion, du Perron prêchant à Notre-Dame devant le Roi & toute la Cour, & ayant vanté sa prétendue victoire, le tonnerre tomba dans la semaine même sur la chaire; qu'il tomba encore sur celle de Saint-Germain de l'Auxerrois après son sermon; de sorte, ajoute cet Auteur Calviniste, qu'aucun Curé ne vouloit plus lui prêter son Eglise pour y prêcher, & que de son côté il fir serment qu'il ne prêcheroit plus que l'hiver ne fût venu?

### XIX.

FRANÇOIS DE LA MAGDELAINE, Mar-

<sup>(1)</sup> Ces conférences se tinrent à Fontainebleau, au moi de Mai 1600.

quis de Rugni, Gouverneur de Nivernois, Lieutenant-Général au Gouvernement des pays de Breffe & Charolois, Maréchal des Camps & Armées du Roi, fils de Gerard de la Magdelaine, & de Clam. dine de Damas, épousa Catherine de Marcillo-Cipierre.

D'Aubigné, dans les Mémoires de fa Vie, die que le Marquis de Ragni ( qu'il affecte de ne nommer que la Magdelaine) avoit feint d'être tombé subitement malade, pour ne se pas trouver à un rendez-vous qu'ils s'éroient donné pour se battre? Au bout de huit ans, ajoute-t-il, l'ayant rencontré à Montauban, qui avoit son épée & qui marchoit fort roide, je lui envoyai demander par Froncenac, s'il étoit affer bien guére pour faire un affaut ; à quoi il repondit que non ¿ & Fontenac vint m'apporter cette réponse hars la ville où j'étois allé attendre ledit la Magdelaine. Je fis cette escapade contre le sentituent de mes amis, à cause de la réputation qu'avoit ce champion de rude joueur, pour avoir tué huit Gentilshommes en combat singustier, sans y avoir perdu une goutte de son sang.

Conçoit on que d'Aubigné (1) ait pu s'imagi-

<sup>(1)</sup> On ne peut lire qu'avec indignation & mépris, ses Mémoires ; l'en parlerar à l'article du Connétable Henri de Montmorenci.

ner qu'on croiroit que des hommes généralement connus, & par différences actions, pour très-braves, Fervaques, Ragni & plusieurs autres, trembloient & devenoient des poltrons, lorsqu'il s'agiffoit de se battre contre lui? Ragni, en repoussant une sortie au siege de la Rochelle en 1573, suit dangereusement blesse; il le fut encore en 1591, au stege d'Autun. Avec une troupe très-inférieure en nombre, il avoit attaqué en 1590, près de Joigni, le Vicomte de Tavannes, & l'avoit battu complettement; il est dit à cette occasion qu'il avoit eu, dès sa jeunesse; de très-belles actions à la guerre, qu'il avoit toujours dignement servi Charles IX & Henri III, & que Henri IV l'aimoit & le confidéroit. Il avoit été élevé Page de la Chambre de Henri II. Il moutut en 1626, âgé de quatre-vingetrois ans. S'il avoit véritablement tué en duel huit Gentilshommes, fes Compatriotes, & qui peut être avoient été pendant un tems ses amis, il dût avoir dans sa vieillesse des ressouvenirs bien tristes & bien amers.

### XX,

CLAUDE DE L'ISLE, Seigneur de Marlvaut, Gouverneur de Laon, Lieutenant-Général au Gouvernement de l'Isle de France, fils de Jean de l'Isle, Seigneur de Marivaut, & d'Hélene d'Apremont. épousa Catherine Béatrix du Moustier.

Ils étoient cinq freres; l'aîné, George de l'Isles Seigneur de Trassereux, s'étant jetté dans Therouenne que Charles-Quint assiégeoit, fut tué dans une sortie le 9 Mai 1553.

Claude, Chevalier des Ordres à cette promotion de 1595, étoit le second; il mourut le 17 de Mai 1598; les efforts qu'il avoit faits pour se relever de dessous son cheval tué dans une escarmouche, au siege d'Amiens, ayant r'ouvert deux grandes blessures qu'il avoit reçues, l'une à la défaite du grand convoi de Laon, & l'autre au combat de Fontaine-Françoise.

Le troisieme, Louis de l'Isle-Marivaut, Seigneur de Pontillant, avoit été tué au combat de Dormans en 1575, âgé de vingt-un ans.

Le quatrieme, Jean de l'Isle-Marivaut, étoit Capitaine d'une des Compagnies des Gardes du-Corps de Henri III. Le Mercredi 2 Août 1589, trois ou quatre heures après la mort de ce Prince, dit l'Etoile, Jean de l'Islé-Marivaut du parti Royaliste, & Claude de Marolles du parti de la Ligue, se rendirent derriere le jardin des Charcreux; & après avoir observé toutes les formalités de la Chevalerie en présence des Assiégeans & des Assiégés, au signal des trompettes, ils partirent en même tems l'un contre l'autre. Marivaut donna le premier & rompit sa lance contre la cuirasse de Marolles qui n'en sut point ébranlé, & qui dressa si justement son coup, qu'il lui donna dans l'œil, & y laissa le ser de sa lance avec le tronçon ensoncé dans la tête que Marivaut par une trop grande consiance en sa force & en ses victoires passées dans de pareils combats, n'avoit point armée.

Ce combat, dit Pierre Mathieu, se sit à la vue de l'armée du Roi, rangée en bataille, & des Parissiens qui étoient sur leurs murailles. Les deux Champions surent conduits par leurs Parrains, Marivaut par Chatillon, & Marolles par la Châtre. Marolles ayant vu que les grilles de la visiere du casque de Marivaut étoient un peu larges, avoit dit que sûrement il le tueroit; en effet il lui donna droit dans l'œil. Marivaut dit en expirant: Je n'ai point de regret à la vie, puisque mon Roi est mort.

Son cinquième frère & son cadet, François de l'Isle, Seigneur de Trigni, tua de sa main, à la bataille d'Ivri, le Comte d'Egmont, Chevalier de la Toison d'Or, & qui commandoit les Troupes Espagnoles. Ses deux petits-fils, Robert & Augustin de l'Isle-Marivaut, furent tués, Robert au sége de Montmédi, âgé de vingt-quatre ans, &

Augustin au combat de Senef, âgé de vingt-huit. Le Château de l'Isse-Adam prit son nom de sa fatuation sur la rivière d'Oise, & d'un Seigneur nommé Adam qui le sit bâtir vers l'an 1200, sous le règne de Philippe I. Ses descendans, qui prirent dans la suite le nom de la Terre de Marivaur. le possédèrent jusqu'en 1364, qu'il passa dans la famille de Villiers, ensuite dans celle de Montmorency, & de celle-ci dans la maifon de Bourbon-Condé, & par partage, dans la branche de Bourbon - Conti. Le Prince de Conti revenant de Dantzik, relâcha à Copenhague le 10 Novembre 1697, & fut présenté en public, au Roi de Dannemarck, sous le nom de Comte de l'Isse-Adam, Gentilhomme François, qui n'avoit pas voulu passer dans ses États, sans avoir l'honneur de le faluer; ensuite Sa Majesté Danoise l'ayant sait entrer dans son cabinet, l'embrassa & lui rendit les honneurs dûs à son Sang.

### XXI.

CHARLES DE CHOISEUL, Comte de Prâlin, Mariechal de France, fils aîné de Ferri de Choiseul, Comte de Prâlin, & d'Anne de Béthune d'Hostel, épousa Claudine de Cazillac.

Parmi les grands Hommes de certe ancienne

maison, c'est un de ceux qui en ont le plus relevé l'éclat & la gloire. Il réunissoit toutes les vertus civiles & militaires; & l'on remarquoit dans toute sa conduire un fond de noblesse, de candeur, de respect pour lui-même, de bienfaisance pour les autres, & d'attachement le plus désintéresse & le plus inviolable pour ses Rois. Henri IV, quand il parvint au trône, ne le connoisseit que par la réputation de valeur qu'il s'étoit aoquise; il ne tarda pas à connoître son caractère, & à lui accorder la consiance la plus intime. Il lui donna, en 1595, une des Compagnies de ses Gardes-du-Corps; il lui avoit déja donné le Gouvernement de Troyes & la Lieurenance générale de Champagne.

Sous le règne de Louis XIII, au milieu des troubles qui agitoient la France, il fut un des plus fermes appuis de l'autorité royale, & la fit triompher dans toutes les occasions où il commanda en ches. Il eut le bâton de Maréchal de France en 1619. Son corps était couvert de blessures; il en avait seçu trente-six; on le vit plus d'une fois, couvert de son sang, continuer de combattre, ou aller se saire panser & revenir au combat. Le Maréchal de Prâlia, dit Bassompierre, avoir ueillé toute la muit dans les manchées, qui étaient en si mauvais

état, qu'il y croyoit sa présence nécessaire; mais cela lui enstamma tellement sa blessure, qu'il ne put aller la nuit suivante à la garde du secours. Il mourut à Troyes le premier de Février 1623, âgé de soixante-trois ans.

La Princesse de Conti, dans l'Histoire des Amours de Henri IV, dit que ce Prince, averti un soir par un de ses Valets-de-chambre (Beringhen) que Bellegarde venoit d'entrer chez Gabrielle d'Estrées, ordonna à un de ses Capitaines des Gardes d'aller le tuer; que ce Capitaine (le Comte de Prâlin) s'arrêta à choisir des Gardes dans la salle, prit un chemin si long, & sit tant de bruit en arrivant à l'appartement de cette Favorite, qu'il donna le tems à Bellegarde de s'évader. L'honneur permettoit d'obéir à Henri III & de tuer ou faire tuer les Guises; ils étoient notoirement connus pour criminels d'Etat; & il n'étoit pas possible de les punir juridiquement. Le Maréchal d'Ancre mit la main sur la garde de son épée, lorsque Vitri lui intimoit l'ordre qu'il avoit reçu de Louis XIII de l'arrêter; mais certainement Henri IV n'avoit pas le droit d'envoyer tuer les gens qui couchoient avec ses Maîtresses. Le Comte de Prâlin eut la prudence de dissimuler & de ne pas paroître offensé de l'ordre déshonorant qu'il recevoit, & qu'il no regarda que comme un premier transport de fureur qu'il falloit laisser se calmer.

#### XXII.

HUMBERT DE MARCILII, Seigneur de Cipierre; Maréchal des Camps & Armées du Roi, fils de Philbert de Marcilli, Seigneur de Cipierre, & de Louise d'Hallwin, épousa Antoinette de Gondi.

L'ardeur, dit Sulli, avec laquelle Henri IV venoit de se présenter (au combat d'Aumale) à un
ennemi très-supérieur en nombre, réveilla nos
craintes sur les dangers où il s'exposoit sans cesse;
& nous porta à lui en exposer les conséquences;
mais ce Prince, qui ne connoissoit aucuns ménagemens lorsqu'il s'agissoit de la gloire, ne changea
point de conduite, & se contenta d'ordonner à trente
de nous qu'il désigna, de ne point abandonner ses
côtés, en quelque occasion que ce pût être. Humbert
de Cipierre fut toujours un de ces trente, & ne sur
jamais blessé qu'à la bataille d'Ivri; il y tua le
Comte de Brunswick.

Philbert de Cipierre, son pere, avoit été Gouverneur de Charles IX, & l'avoit appris, dit Brantôme, à parler sièrement à la soldatesque, plus en Général des François, qu'en Roi.

#### XXIII.

GILBERT DE CHAZERON, Sénéchal & Gouverneur du (1) Bourbonnois, fils d'Antoine de Chazeron & de Claudine le Maréchal, épousa Gabrielle de Sennectere.

Il contribua beaucoup au gain de l'importante bataille d'Issoire, qui se donna, comme je l'ai dit ail-leurs, le même jour que celle d'Ivri. Quoiqu'avec des troupes bien insérieures en nombre, il battit deux sois celles du Duc de Nemours, & sçut, par son activité & un courage insatigable, se rondre toujours le maître de la campagne dans tout le Bourbonnois.

Lorsqu'il vint à la Cour pour être reçu Chevalier des Ordres, Gabrielle d'Estrées qu'on avoit prévenue contre lui, & qu'il alla saluer, lui demanda avec un sourire dédaigneux, s'il croyoit qu'elle avoit parlé pour lui: Non, Madame, lui répondit il, & je me flatte même qu'on est trèspersuadé que je n'en avois pas besoin; mes services sont connus.

<sup>(1)</sup> Et non pas du Lyonnois, comme dit le P. Anselme. L'esprit

L'esprit & les affreuses maximes de la plupart des Moines de ce tems-là, lui avoient inspiré contre eux une aversion qu'il se plaisoit à manisester en toute occasion; & comme il cultivoir les Lettres, on le crut l'Auteur de certains Contes imprimés à la Rochelle en 1597; ils sont amenés par la conversation d'un Capucin qui vient de mourir, & auquel le Souverain des Ensers qui l'apperçoit tapi dans un coin de la salle, dit: Capucin? Plaît-il, Monseigneur, répond en se prosternant le Révérend Séraphique, & la conversationcommence.

# XXIV.

RENE VIAU, Seigneur de Chanlivaut & de l'Estang, Gouverneur d'Auxerre & de Montereau, sils de René Viau, Seigneur de Chanlivaut, & de Péronne de la Pesseliere, épousa Anne de Barbanson.

On ne voit pas qu'il ait eu des commandemens bien considérables; mais lorsqu'il s'agissoit de ce qu'on appelle des coups de main à la guerre, d'attaquer un retranchement, de presser un assaut, de débusquer des escadrons d'un poste avantageux; Henri IV le chargeoit ordinairement de ces opérations brusques & hardies.

Tome VI.

Il est parlé de lui dans une lettre à l'occasion de l'absolution de ce Prince à Rome. M. de Chanlivaut, dit-on, bon Offcier, plein de zele & de droiture, mais extrêmement violent & emporté... Le trait d'emportement qu'on cite, ne me paroît que celui d'un homme très sensible à la gloire de son Maître. Pendant la cérémonie (1) de l'absolution, le Pape, à chaque verset du Miserere, donnoit des coups de houssine sur les épaules de d'Ossat & de du Perron, prosternés à ses pieds, & y représentant la personne du Roi. Toute la France fut indignée. Du Perron, de retour à la Cour, en tâchant d'excuser l'ignominie à laquelle Chanlivaut & quelques autres lui reprochoient d'avoir soumis son Maître, s'avisa de dire, que d'ailleurs ces coups de houssines étoient si légers, qu'il ne les sentoit pas plus que se une mouche lui eût passé sur

<sup>(1)</sup> D'Ossat & du Perron, dit l'Abbé de Longuerue, l'échappèrent belle, quand on seut en France la maniere d'absolution de Henri IV à coups de bâton; le déchaînement fut universel; & je ne sçais ce qui leur en seroit arrive , sans M. de Vilberoi , qui étoit un grand Papimane. Le Chancelier de Chiverny crioit comme une aigle; tous les Gens de Robe & d'Epée crivient de même. Henri IV voyant que l'affaire étoit faite, la prit du bon côté, & comme une simple formalité pénitentielle.

les épaules: Jour de Dieu! s'écria Chanlivaut, en le poussant rudement contre le mur, au seul geste qu'en auroit fait le Pape, je l'aurois assemmé.

## XXV.

CLAUDE DE GRUEL, Seigneur de la Frette, Gouverneur de Chartres, fils de Claude de Gruel, Seigneur de la Frette, & de Marguerite Auvé, épousa Louise de Faudouas.

La (1) Curée & lui, s'étoient donné rendezvous pour se battre dans un endroit de la sorêt de Fontainebleau; il arrive, & voit la Curée attaqué par quatre hommes; il ne balance pas à le défendre, tue un des voleurs; les trois autres s'enfuirent. Je vous dois la vie, lui dit la Curée : Vous ne me devez rien, lui répond-il; je n'ai fait pour vous que ce que vous auriez fait pour moi; & nous pouvons à présent vuider notre querelle. Je ne puis que vous embrasser, répliqua la Curée.

Henri IV souffroit impatiemment l'affluence de toutes sortes de personnes qui alloient à S. Paul, & paroissoient déplorer la malheureuse destinée du Maréchal de Biron; il sçut que la Frette y alloit

<sup>(1)</sup> Philibert de la Curée, un des Braves de Henri IV, qui ne l'appelloit que mon Curé.

tous les jours; & il lui en fit des reproches: Sire. lui répondit la Frette, cet Infortuné m'aimoit; s j'ai rendu quelques services à Votre Majesté; si j'ai acquis quelque réputation à la guerre, je la lui dois par les occasions qu'il me procuroit d'en acquerir: je ne serois pas le maître de vous cacher ma douleur; je vais le pleurer dans mes terres: le lendemain il quitta la Cour.

Il étoit Conseiller d'Etat; & l'on voit dans un Recueil de différentes Pièces de ce tems là, m Mémoire qu'il avoit apparemment fait, lorsqu'il fut question de l'Edit contre les Duels; je n'en de terai qu'un trait dont l'idée est singulière. Il présent que les duels, par l'honneur prétendu qu'on y attache, peuvent beaucoup contribuer à la dépravation des mœurs: rel homme, dit-il, est dur, ingrat, trompe ses amis, calomnie les femmes, tyrannise la sienne, maltraite ses domestiques, ne paye point ses dettes, & se croit dédommagé par la réputation d'être brave, de tout le mal que l'on peut d'ail-Jeurs penser de lui.

Son fils, Pierre Gruel, Marquis de la Frette, Gouverneur de Chartres & du Pont-Saint-Esprit, .Capitaine des Gardes-du-Corps de Gaston de France, Duc d'Orléans, fut un célèbre Duéliste, un émule du fameux Boutteville, contre qui il se

( ... ()

battit deux fois. Deux de ses fils, Gaston & Nicolas de la Frette, semblèrent aussi affecter ce faux honneur; ils se battirent avec S. Aignan & Argenlieu, contre Chalais, Noirmoutier, d'Antin & Flamarens: ce fut à l'occasion de ce duel & en. mémoire de la sévérité avec laquelle Louis XIV crut devoir le punir, qu'on frappa une médaille, où l'on voit une femme (la Justice) tenant un glaive & regardant, d'un air courroucé, quatre hommes étendus par terre l'épée à la main, avec ces mots, pour légende, Justitia optimi Principis, & pour exergue, Singularium certaminum furor coercitus. Ces deux la Frette, quoique proscrits du Royaume, privés de leurs biens & condamnés par contumace, & sans espoir de pardon, à une mort ignominieuse, eurent toujours le cœur François, & ne voulurent jamais prendre d'emplois que dans les troupes alliées de la France; on dit même qu'ils vinrent, en 1667, sous des noms déguisés, servir soldats dans l'armée de Louis XIV qui assiégeoit Lille. Ils étoient originaires de Bretagne & descendoient de ce Raoul Gruel, qu'on peut dire avoir été un des Restaurateurs de la Famille Royale & du nom François. L'Anglois régnoit dans Paris. Ce fut ce Raoul Gruel, dont le zèle ardent ne se lassa point, & qui parvint ensin

#### XXVI.

Georges Babou, Seigneur de la Bourdaissere, Capitaine d'une des deux Compagnies des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, fils de Jean Babou, Maître de la Garderobe du Roi, & de Françoise Robertet, épousa Marie de Bellay.

Il avoit été élevé enfant d'honneur auprès du Duc d'Alençon, frere de Henri III, & sut ensuite premier Gentilhomme de sa Chambre. Il le suivit à ses deux expéditions de Flandres, & s'y distingua. La Duchesse de Montpensier, qu'il méprisoit au sond de son ame, mais sans pouvoir secouer le joug d'une malheureuse passion, l'entraîna dans le parti de la Ligue;

Odi & amo; quare id faciam, fi forte requiris, Nescio; sed sieri sentio & excrucior, \*

disoit il souvent. Il sut légerement blessé au com-

<sup>\*</sup> Martial.

bat d'Arques en 1589: son frere puîné, Jean Babou, Comte de Sagonne, qui commandoit la Cavalerie légere de la Ligue, y sur tué par le jeune Comte d'Auvergne, sils de Charles IX, qui commandoit la Cavalerie légere de Henri IV. La Bourdaissière, en 1591, défendit très-courageusement Chartres, & ne rendit cette ville qu'à la derniere extrêmité & à des conditions honorables. Il reconnut Henri IV, dès que ce Prince eut abjuré, le servit toujours depuis avec beaucoup de zèle & de sidélité, & sur blessé à ses côtés au siège de Laon.

Il étoit oncle de Marie (1) de Beauvilliers, Abbesse de Montmartre, & de Gabrielle d'Estrées, & pere de la Vicomtesse d'Etauges: on le loue beaucoup d'avoir toujours eu la délicatesse de ne vouloir pas prositer de leur faveur pour obtenir des graces & des dignités, & de n'avoir point

<sup>(1)</sup> Elle avoit autant d'esprit que de beauté, aimoit la lecture, & sçavoit le Latin & l'Italien. Le Comte de S. Pol, qui prétendoit avoir été son premier amant, disoit que, vive & passionnée, sortant d'entre ses bras, elle étoit allée avec son aimable enjouement, écrire sur son Bréviaire, ces paroles de la Vestale Romaine:

Felices nupta, moriar niss nubere dulce est!

# 408 HISTOIRE DE L'ORDRE

laissé d'autres biens, que ceux qu'il avoit reçus de ses Ancêtres. Il mourut en 1607, consumé, dit-on, peu-à-peu par le chagrin rongeur que lui avoit causé l'aventure de sa seconde fille.

Il est certain que le Baron de Termes, aussi galant que son frere Bellegarde, avoit été surpris la nuit, couché avec elle dans la chambre des silles de la Reine, & s'étoit sauvé nud en chemise. La Reine dir l'Étoile \*, vouloit absolument qu'on coupât le cou au Baron de Termes; mais Henri IV, à qui la chose ne devoit pas paroître un crime capital, se contenta de faire dire à ce Galant de s'absenter pour quelque remps du Royaume; le bon Prince interposa même son autorité, pour arrêter les essets violens de la colere de la Reine qui ne vouloit pas se contenter d'avoir chassé Mademoiselle de la Bourdaisiere avec tout l'éclat & toute l'ignominie possible.

M. de la Bourdaissere & Madame de Sourdis, sa sœur, allèrent en Italie en 1571, pour recueillir la riche succession de leur oncle, le Cardinal de la Bourdaissere. Ils trouvèrent, dit M. de Thou \*\*, que son bâtard, nommé Alphonse, s'étoit mis

<sup>\*</sup> Journal, T. 3, p. 171.

<sup>\*\*</sup> Thuana, p. 7.

en possession de cette succession, en vertu d'une Bulle secrette qui porte, que les bâtards des Cardinaux leur succedent ab intestato, dans les biens qu'ils ont acquis à quarante milles de Rome. Les parens alléguoient le Droit commun contre les bâtards, sur-tout des Prêtres. Le procès étoit à la Rote, & dura près de dix ans. Le Roi sollicitoit pour les parens; le Pape & quelques Cardinaux étoient assez d'avis de casser cette Bulle; mais le plus grand nombre s'y opposoit. Enfin on conseilla à M. de la Bourdaissere & à Madame de Sourdis de s'accommoder, sans quoi, ils ne verroient jamais la fin de ce procès, à cause de la Bulle qu'on ne vouloit pas enfreindre. Le Bâtard leur donna vingt mille écus, & demeura en possession du reste de la succession. Malgré tout ce récit de M. de Thou, je doute que cette Bulle ait jamais existé; & quoiqu'il ajoute qu'il y avoit encore à Rome des enfans de ce Bâtard, entre autres un Camerier du Pape, qui étoit venu à Paris de son temps, & que le Cardinal Séraphin racontoit cette histoire, en disant qu'il n'avoit pas vu cette Bulle; mais qu'elle étoit tenue pour certaine.

# TROISIÈME PROMOTION.

Faite à Rouen, dans l'Église de l'Abbaye de Saint-Ouen, le 5 Janvier 1597.

### CHEVALIERS.

I.

HENRY I du nom, Duc DE MONTMORENCI, Pair, Amiral, Maréchal, Connétable & premier Baron de France, Gouverneur & Lieutenant-Général du Languedoc.

Il étoit le second des cinq sils du Connétable Anne de Mantmorenci, & de Magdelaine de Savoie-Tende, & porta le nom d'Amville pendant la vie de son pere & de son frere aîné, François de Montmorenci. Il sit sa premiere campagne en Allemagne & en Lorraine en 1552, & se signala à la désense de Metz assiégé par l'Empereur Chatles-Quint. Ensuite il passa à l'armée de Piémont, y commanda la Cavalerie-Légere, & mérita que le Maréchal de Brissac, dans toutes les Lettres qu'il écrivoit à la Cour, sit les plus grands éloges de sa valeur, de son activité, de la noblesse de

son caractère, & de son empressement à s'acquérir l'estime générale. A son retour en France, il reçut de Henri II un accueil distingué, & le collier de l'Ordre de Saint-Michel, quoiqu'il n'eût encore que vingt-quatre ans.

Les Calvinistes, croissans dans l'ombre où ils avoient été obligés de se cacher pendant le regnede ce Prince, devinrent si puissans, qu'au commencement de celui de Charles IX, ils demandèrent, à main armée, l'exercice libre & public de leur Religion. En 1562, à la bataille de Dreux, d'Amville combattant à l'aîle gauche, eut son jeune frere (Gabriele de Montmorenci-Montberon) tué à ses côtés; & quelques momens après, on vient lui dire que son pere, à l'aîle droite, épuisé d'efforts, blessé, abandonné des siens, est au pouvoir de l'ennemi : Quel jour, s'écria-t-il! & se précipitant sur quelques escadrons qu'il avoit mis en désordre & qui sembloient se rallier, il apperçoit le Prince de Condé; il ne pouvoit pas attaquer un Guerrier plus redoutable; il ignoroit que ce Prince venoit d'être blessé à la main; il s'élance sur lui, & le fait prisonnier.

L'année suivante, il eut le Gouvernement de Languedoc & le bâton de Maréchal de France. La guerre de Religion s'étant rallumée en 1567, il se trouva avec ses trois freres, à la (1) bataille de Saint Denis, où leur illustre pere, âgé de soixante-dix-huit ans, blessé à mort, jouit d'un moment hien donx & bien cher à une ame comme la sienne; la victoire sembloit balancer; il vit ses fils arracher à l'ennemi les lauriers dont ils couvriroient fon tombeau.

L'antiquité de la Maison, les hautes affiances; les richesses, les grands établissemens des Montmorenci, & l'inclination de la Noblesse pour eux. les rendoient d'insurmontables obstacles aux projets ambitieux que le Cardinal de Lorraine formoit pour ses neveux. Il ne fut pas difficile à ce méchant homme de persuader à Catherine de Médicis, qu'il falloit les envelopper dans le massacre qu'elle méditoit. Elle avoit trop hai le pere, pour

<sup>(1)</sup> A cette bataille, l'armée du Prince de Condé n'avoit point de canons; l'artillerie alors ne faisoit pas encore une des principales forces des armées ; cependant quoique moins nombreuses qu'elles ne sont depuis cent ans, il restoit toujours sur le champ de bataille, autant ou plus de blessés qu'aujourd'hui. Que penser ! Dira-t on que le Soldat se dit aujourd'hui en lui-même, qu'on ne se bat point contre du canon, & s'enfuit; au-lieu que dans ces tems là, il se disoit qu'un homme ne devoit pas en craindre un autre, & combattoit !

ne se pas croire haïe des fils; ils auroient donc été au nombre de ses victimes la nuit de la Saint-Barthelemi, si l'aîné (le Maréchal de Montmorenci) deux jours avant cette horrible nuit, ne s'étoit pas retiré à Chantilli, en avertissant ses freres de se tenir sur leurs gardes, s'ils s'obstinoient à rester à Paris: certains mouvemens extraordinaires qu'il avoit remarqués, joints à des bruits sourds, lui avoient donné des soupçons qui les sauvèrent tous les quatre.

L'année suivante, le Duc d'Anjou (depuis Henri III) étoit parti pour la Pologne; il n'avoit pas emporté beaucoup de regrets; le massacre de la Saint Barthelemi avoit donné de sinistres idées de son caractère. Catherine de Médicis prétendit que l'on conspiroit pour empêcher son retour en France, & faire passer la Couronne sur la tête de son frere, le Duc d'Alençon; elle accusa les Maréchaux de Montmorenci & de Cossé, d'êrre les Chess de cette conspiration, & les sit arrêtes & ensermer à la Bastille quelques jours avant la mort de Charles IX D'Amville étoit alors en Languedoc. Elle dépêcha deux de ses Considens, qui devoient tâcher de l'attirer à une entrevue & l'arrêter; on dit même que le Comte Sara-

### 414 HISTOIRE DE L'ORDRE

Martinengue s'étoit chargé de l'affassiner; il évita cette entrevue sous dissérens prétextes.

Cependant Henri III, revenant de Pologne. étoit arrivé à T urin. D'Amville, à qui le Duc de Savoie avoit offert sa médiation & ses bons offices, y alla. Henri lui marqua beaucoup de bienveillance, le fit coucher dans sa chambre, lui demanda ses conseils, & parut l'écouter avec plaisir; mais des Lettres de l'artificiense Médicis firent bientôt évanouir ces favorables dispositions. D'Amville en fut averti par le Duc & la Duchesse de Savoie; il sortit de Turin, retourna en Languedoc, & ne voyant plus d'espérance de pouvoir éviter sa ruine, celle de ses freres & de toute sa maison, qu'en se défendant & se tenant armé, il signa, comme Chef & Protecteur, la Confédération, par laquelle les Politiques & les Calvinistes s'unissoient pour une désense commune. On appelloit Politiques les Catholiques qui représentoient qu'il seroit à souhaiter qu'il n'y eût qu'une Religion dans le Royaume; mais qu'on y comptoit près de cinq cent mille familles Calvinistes, qui continueroient de défendre le libre exercice de la leur jusqu'au dernier soupir; que la France ne s'étoit que trop long-temps déchirée de ses propres mains & baignée dans son sang; qu'il falloit donc sincérement la paix, & ne plus chercher à les tromper par d'insidieux Traités.

D'Amville battit les troupes qu'on envoya contre lui, & se rendit si puissant dans son Gouvernement, que ses ennemis, dit Brantôme, en cher-'chant à l'accabler, n'avoient fait qu'augmenter sa réputation, son état & sa grandeur. Il fut empoisonné, ajoute-t-il; & s'il n'eût été promptement secouru, & par de bons remedes, il seroit mort; & même les nouvelles de sa mort arrivèrent à la Cour. Le & Juin 1575, dit l'Étoile, sur la fausse nouvelle de la mort du Maréchal d'Amville, le Maréchal de Montmorenci, son frère, fut encore plus resserré à la Bastille; & ses principaux Domestiques lui farent ôtés par ordre de la Reine mère, contre le sentiment du Roi, qui ne tenoit pas cette nouvelle pour certaine. Le Maréchal de Montmorenci, ajoute l'Étoile, dit à un de ses gens d'assurer la Reine mère, qu'il savoit ce qu'on vouloit saire de lui; qu'il n'y falloit point tant de façons, & qu'elle n'avoit qu'à lui envoyer l'Apothicaire de M. le Chancelier, (Birague, le plus grand ennemi de toute sa maison ) & qu'il prendroit ce qu'il lui donneroit. L'intention de Catherine de Médicis, dit M. de Thou, étoit de le faire étrangler avec une

servierre, & qu'on feroit courir le bruit qu'il étoit mort d'une esquinancie. La nouvelle certaine que le Maréchal d'Amville étoit hors de danger, & les remontrances que Souvré fit à Henri III sur cet attentat, en empêchèrent l'exécution. L'année suivante, les Maréchaux de Montmorenci & de Cossé furent déclarés innocens; d'Amville obtint une paix honorable; & lorsque les troubles recommencèrent, il se foutint toujours avec le même courage & la même habileté.

Ce n'étoit point l'intérêt seul d'une commune défense qui l'unissoit au Roi de Navarre & au Prince de Condé; l'attachement le plus véritable pour le sang de ses Rois, étoit gravé dans son cœur; sûr d'être écrasé sous les ruines de la Famille Royale, il en auroit défendu les droits. Dès qu'il apprit la mort de Henri III, il fit proclamer Henri IV dans toutes les Villes où il commane doit.

Je n'entrerai point dans le détail de tous les services qu'il continua de lui rendre: je dirai seulement que par son courage, son activité, sa prudence dans le Languedoc, & par sa prévoyance & son attention à donner de prompts secours à Lesdiguieres & à d'Ornano dans la Provence & le Dauphiné, tous les trois firent échouer tous les efforts efforts du Roi d'Espagne, du Duc de Savoye & du Duc de Nemours, qui s'étoient flattés qu'à la faveur de ces troubles & des partisans qu'ils s'étoient faits dans ces Provinces, ils parviendroient à les envahir & les démembrer de la Monarchie.

Ce quatrième Connétable de Montmorenci Henri IV lui en avoit envoyé l'épée en 1593 mourut à Agde en Languedoc, le premier Avril 1614, âgé de foixante-dix-neuf ans. Il passoit pour plus heureux qu'habile Général. Personne, dans le maniement des affaires & les négociations, n'eut une politique plus adroite & mieux raisonnée. Un jugement exquis & le discernement le plus fin lui donnoient une prévoyance qui lui faisoit presque toujours prendre les mesures les plus justes. C'étoit, dans sa jeunesse, un des plus beaux hommes de Royaume & des plus adroits à tous les exercices de ce tems-là. Il avoit aimé Ma rieStuart, veuve de François II, & en avoit `été si tendrement aimé, qu'elle l'auroit épousé s'il n'avoit pas été marié. Un homme de la Cour, à qui apparemment il en fit la confidence, lui conseilla de rompre le lien qui l'empêchoit de posséder un Trône & une Reine charmante, & lui offrit son ministère pour empoisonner sa femme; il traita ce scélérat avec toute l'indignation & le mé-

Tome VI.

Brantôme & d'Aubigné l'avoient souvent vu à la Cour & à l'Armée : Brantôme dit, qu'à peine sçavoit-il lire, & que son seing n'étoit qu'une marque. D'Aubigné, p. 85 de ses Mémoires, raconte que se trouvant un jour avec lui sur le bord de la Drogne, ledit Maréchal se mit à faire de grands soupirs, & qu'arrachant un morceau d'écorce d'un arbre qui étoit en séve, il écrivit dessus six vers latins au sujet d'une Dame qu'il aimoit alors : il rapporte ces vers latins. Lequel croire de Brantôme ou de d'Aubigné? Les Mémoires de d'Aubigné, (je ne parle pas de son Histoire) ne sont, selon moi, qu'un tissu de venteries, de saits controuvés & d'attrocités contre la plûpart des personnes de la Cour du Roi de Navarre & contre ce Prince même; il l'accuse page 63, d'avoir voulu le faire assassiner, & faire ensuite jetter son corps dans la riviere pour ôter la connoissance de cette criminelle action; il faut remarquer que c'est de Henri IV dont il parle, & qu'il lui reprocha, ajoute-t-il, ce noir projet en bonne compagnie. Mais, me dira-t-on, quelle raison d'Aubigné auroit-il pu avoir pour imaginer l'anecdote sur le Connétable de Montmorenci? Je ne sçais; mais il me

semble que plus on y réfléchira; de même qu'aux circonstances dont il l'accompagne; moins on la croira:

1 Í.

HERCULE DE ROHAN, Comte de Rochefort, puis Duc de Montbazon, Pair & Grand-Veneur de France, Gouverneur de Paris, &c. fils de Louis de Rohan, Prince de Guemené, & de Léonore de Rohans

Son père, en 1587, lui forma une Compa= gnie, composée en partie de Gentilshommes Bretons, & l'envoya au \* Roi de Navarre; sous le nom de Comte de Rochefort : il avoit dix-neuf ans, étant né le 27 Août 1568. Il se trouva à la bataille de Coutras, & l'année suivante 1,88, il s'acquit beaucoup de réputation à certaines petites expéditions dans la Saintonge & le Pays d'Aunise Le 8 Mai 1589, il se signala à la défense du fauxbourg de Tours. Le Roi de Navarre, qui ne pui arriver que le lendemain, entendit parler de lui avec tant d'éloges, qu'il l'embrassa & le serra dans ses bras avec cette affection qu'inspire un jeune parent dont on conçoit de hautes espérances. La même année, au combat d'Arques, les Lansquenets de la Ligue, méditant la trahison la plus

<sup>\*</sup> Depuis Henri IV.

noire, baissèrent leurs drapeaux, crièrent Vive le Roi, & parurent vouloir se ranger du côté de Henri IV; mais dès qu'ils furent dans le retranchement, ils tournèrent leurs armes contre ceux qui venoient de les recevoir comme amis. Le jeune Comte de Rochefort, dit un Témoin oculaire, combattant contre ces traîtres avec toute la valeur possible, eut son cheval tué sous lui, fut blessé & fait prisonnier. Relation de ce combat, Journal de Henri IV, T. 4, p. 3004

Des Mémoires de ce tems-là, après avoir parlé de son courage & de ses services en plusieurs autres occasions, ajoutent que la douceur de son caractère & la sensibilité de son ame, invitoient à la confiance, & que quoique bien plus jeune que Henri IV, c'étoit fouvent avec lui, que ce grand Prince alloit chercher de la confolation dans seschagrins domestiques. Tout ce que le Roi faisoit pour dissiper ses violens chagrins, dit M. de Sulli, ne servoit qu'à les mieux faire parostre ; il passa huit jours entiers hors de Paris, à promener fa mélantolie dans des lieux où on ne le voyoit point, à-Livry & dans une autre maison appartenante au-Duc de Montbazon.

S'il est bien flatteur d'avoir été chéri d'un si grand Roi, il ne l'est pas moins de l'avoir été dans

tous les lieux où l'on a commandé : le Duc de Montbazon réunissoit l'un & l'autre éloge. Quelques années avant sa mort, il se démit de tous ses emplois, & se retira de la Cour; il avoit été Lieurenant-Général de la Normandie, de la Picardie, Gouverneur de Paris & de l'Isle de France. Grand-Veneur, Chevalier d'honneur de la Reine. Il mourut au Château de Coutieres en Touraine les 16 Octobre 1654, âgé de quatre-vingt-six ans. Il eut de sa première femme, Madeleine de Lenoncourt, un fils & une fille, Louis de Rohan, Comte de Rochefort, puis Prince de Guemené, & Marie de Rohan, mariée d'abord au Connétable de Luines, ensuite si connue dans l'Histoire sous le nom de son second mari, Claude de Lorraine, Duc de Chevreuse. De sa seconde semme, Marie de Bretagne, il cut Armand de Rohan, Prince de Soubile, & deux filles.

Lors de l'institution de l'Ordre du S. Esprit, personne de la Maison de Rohan n'en étoit sus-ceptible; elle étoit partagée en deux branches; l'une étoit Calviniste: Louis de Rohan, Prince de Guemené, chef de l'autre, étoit devenu aveugle dès l'âge de quatre ans. Le Duc de Montbazon, dont je viens de parler, est le prémiér qui sut admis d'Ordre.

paroissoit n'avoir été qu'au rang de Duc, & qu'à la promotion du mois de Décembre 1619, Louis de Rohan, Comte de Rochefort, & Alexandre de Rohan, Marquis de Marigni, n'étant point Ducs,

n'avoient été qu'au rang des Gentilshommes.

On lit dans les Registres de l'Ordre (année 1688), que Sa Majesté déclara qu'elle avoit en intention de donner place dans cette promotion à M, de Soubise, lequel l'avoit suppliée de ne l'y point comprendre, & de trouver bon qu'il ne suivit pas le mauvais exemple du Comte de Rochesort, qui n'ayant que dix-sept ans quand il étoit entré dans l'Ordre, n'étoit pas en état de connoûre les véritables intérêts de sa Maison,

A la promotion de 1597, la seconde du règne de Henri IV, le Duc de Montbaron sur resu dans l'Ordre, & sans dispense, quoiqu'il n'eût que vingt-neuf ans; ce seroit une preuve qu'il y sur reçu comme Prince, les Ducs & les Gentilshommes (1) ne pouvant y être reçus sans dispense, qu'à l'âge de trente-cinq ans.

Les Ducs ont protesté contre cet article, disant entr'autres raisons, qu'il a été inséré dans les Statuts de 1585, lorsque les Guises étoient tout-puissans dans l'Etat; ils ont cité la première Promotion, 31 Décembre 1578, lors de l'institution del'Ordre, dans laquelle Promotion on voit le Duc d'Uzès avoir la préséance sur les Ducs de Mercœur & d'Aumale.

L'Auteur des Mémoires de Madame de Maintenon

<sup>(1)</sup> Art. 82. Ordonnons qu'il n'y aura au marcher dudit Ordre, ni aux séances, aucune dispute pour les rangs, mais que chacun marchera selon l'ancienneté de sa réception; seavoir est, après nos Enfans & les Princes de notre Sang, les Princes issus de Maison Souveraine, qui sont Ducs; puis les Princes qui ne seront pas Ducs, & après eux, les Ducs qui ne seront que Gentilshommes, en gardant l'ordre & le rang qui leur est attribué par la création de leurs Duchés; & après les Commandeurs \*, selon l'ansienneté de leur réception audit Ordre, sauf pour le regard de ceux qui ont été par nous choisis & élus pour entrer au présent Ordre, dès la première institution d'icelui, lesquels garderont le rang de leur réception en l'Ordre de S. Michel, encore qu'ils re-soivent l'habit dudit Ordre après les autres.

Les Gentilshommes.

# 424 HISTOIRE DE L'ORDRE

Il fut nommé le premier & à la tête de sa promotion, quoiqu'il ne paroisse y être que le second. Le Duc de Montmorenci ne le précédoit point comme Duc, mais comme Connétable: le Connétable, à toutes les cérémonies de la Cour. & sur-tout à celles de Chevalerie, prétendoit marcher immédiatement après les Princes du Sang, & avoir la préséance sur tous les autres. Lors du mariage de Henri IV, ce même Connétable de Montmorenci étant allé à Marseille au-devant de la Reine, Marie de Médicis, eut toujours la préséance sur le Duc de Guise, même dans le Gouvernement du Duc de Guise; il donnoit la main\* à la Reine; le Duc de Guise la donnoit à la Grande-Duchesse de Toscane. La Reine sut reçue par le Connétable de Montmorenci, premier Officier de la Couronne, par le Duc de Guise, Gouverneur de la Province, par les Princesses de Rohan & de Guise, & plusieurs autres Dames, dit Mademoiselle de

T. III, pag. 17, rapporte une réponse du Duc de Luxembourg à Louis XIV, au sujet des Guises, qui me parost bien vive. D'ailleurs cet Auteur, & Madame de la Fayette, pag. 79, se sont trompés sur l'objet de la prétention du Prince de Soubise, & sur d'autres détails. On doit en croire les Registres de l'Ordre.

<sup>\*</sup> Journal d'Henri IV , T. 2 , p. 538.

Guise elle-même dans son Histoire des Amours du Grand Alcandre, Journal d'Henri III, Tom. IV, Pag. 394.

Le fils de ce Duc de Montbazon, Louis de Rohan, sur reçu à l'âge de dix-sept ans; mais monobstant une distinction si marquée, il crut devoir s'abstenir de se trouver aux cérémonies de l'Ordre, jusqu'à ce qu'il pût y assister, sans préjudicier au rang qu'il prétendoit lui appartenire Son oncle, Alexandre de Rohan, Marquis de Marigni, qui sur reçu à cette même promotion de 1619, sit une protestation qu'on voit sur les tegistres \* de l'Ordre, conçue en ces termes:

Et sur ce qui a été représenté, que le Marquis de Martgni appréhendois que le rang qu'on lui donnois parmi les Chevaliers-Gentilshommes, ne pût préjudicier à calui qu'il prétend appartenir à sa Maison, il a été die & arrêté, que ce sera sans aucun préjudice du rang qui lui pourroit appartenir, & qu'il lui en sera délivré acte par le Greffier de l'Ordre.

Cette préséance, que les Rohans prétendent dans l'Ordre du Saint-Esprit, m'engage nécessairement à une narration de faits & d'alliances,

<sup>\*</sup> Année 1619, 31 Décembre.

que je tâcherai de rendre la plus succinte qu'il me sera possible; je ne rapporterai rien de douteux & qui ne soit très-avéré.

Il est pronvé par des actes & des titres incontestables, que les Ducs de Bretagne de la Maison de France, les États du Pays & les Rois de France ont reconnu dans tous temps, que les Rohans descendoient en ligne directe & masculine des anciens Souverains & Rois de Bretagne.

Alain III, Vicomte de Rohan, arriere-petitfils de \* Guethénoc, épousa en 1160, Constance de Bretagne, sœur du Duc Conan IV.

Jean I, Vicomte de Rohan, épousa en 1377, Jeanne (1) de Navarre, fille de Philippe III, Roi de Navarre, & perite-fille de Louis Hutin, Roi de France. On lit (année 1413) sur les registres du Parlement de Paris, à l'occasion de ce mariage. que la fille du Roi de Navarre fut mirablement mariée; car le Vicomte de Rohan est moult grand

<sup>\*</sup> Tige des Rohans.

<sup>(1)</sup> C'est de ce mariage de Jean I, Vicomte de Rohan, avec Jeanne de Navarre, que sont issus, en ligne directe, les Princes de Guemené, de Montbazon, de Soubise, & de Rochefort; par conséquent ils descendent de la petitefille d'un Roi de France.

Seigneur en Bretagne, & du lignage des Rois de Bretagne. Cette Jeanne de Navarre, Vicomtesse de Rohan, avoit trois sœurs, Blanche, mariée à Philippe de Valois, Roi de France; Marie, qui épousa Pierre IV, Roi d'Arragon; & Agnès, mariée à Gaston de Foix.

Marguerite de Rohan, troisieme fille d'Alain IX, Vicomte de Rohan, & de Marguerite de Bretagne, épousa en 1449, Jean d'Orléans, Comte d'Angoulème, & fut grand'mere de François I, Roi de France; ainsi nos Rois, Henri II, François II, Charles IX, Henri III en descendoient, & Henri IV, par Marguerite, sœur de François I, & mere de Jeanne d'Albret.

Jean II, Vicomte de Rohan, fils d'Alain IX & de Marie de Lorraine, épousa en 1461, Marie de Bretagne, fille de François I, Duc de Bretagne, & de Marguerite d'Écosse, fille de Jacques I, Roi d'Écosse: la Maison de Rohan eut par ce mariage des droits reconnus sur la Coutonne d'Écosse.

René, Vicomte de Rohan & de Léon, épousa en 1534, Isabelle de Navarre, fille de Jean d'Albret, & sœur de Henri d'Albret, Rois de Navarre; si Henri d'Albret, qui n'eut qu'une fille, Jeanne d'Albret, mere de Henri IV, n'eût point eu d'enfans, la Couronne de Navarre & le Béarn auroient appartenu aux enfans de ce René de Rohan.

En 1570, dans les Lettres d'érection, vérifiées en Parlement, de la Terre de Guemené en Principauté: Voulons, dit Charles IX, que ladite Terre de Guemené demeure à perpétuité illustrée & décorés des titres correspondans à la grandeur de la Maison dudie Louis de Rohan, & à la qualité de ses Prédécesseurs.

Dans les Lettres d'érection du Comté de Monte bazon en Duché-Pairie, en 1988: C'est chose assez notoire & remarquable, dit Henri III, que la Maison de Rohan descend des premiers Rois de Bretagne, & a toujours continué de mâle en mâle, depuis plusieurs siecles, retanant le rang & le mérite de son premier tige & érecteur.

Louis XIII, en 1626, dans les Lettres d'érection de la Terre de Fontenai en Duché-Pairie, & Louis XIV, en 1667, dans celles d'érection de la Terre de Soubise en Principauté, parlent dans les mêmes termes de l'ancienne tige & origine des Rohans.

Monsieur le Comte de Saint-Florentin, Ministre & Secrétaire d'Etat, écrivit à Monsieur le Prince de Soubise, le 27 Avril 1757, que le Roi lui avoit ordonné de lui faire sçavoir

que Leurs Altesses Sérénissimes M. le Duc d'Orléans & M. le Comte de Clermont ont déclaré à
Sa Majesté, qu'après avoir examiné les titres qui
prouvent que la Maison de Rohan descend des
Comtes de Porrhoet, connus comme Souverains
en Bretagne, ils reconnoissent le droit & la possession où elle est, de prendre la qualité de Prince
par définition d'État, & de jouir des honneurs
attachés à cette qualité, & qu'ils agiront en conséquence par rapport à cette Maison, dans toutes
les occasions qui se présenteront

Je pourrois citer plusieurs autres actes qui prouvent que les Rohans ont toujours été regardés comme Princes de naissance, & qualissés Très-Hauts & Très-Puissans Princes; mais ce seroit trop m'étendre; & j'en ait dit assez pour satisfaire le Lecteur sur leur prétention dans l'Ordre.

### III.

CHARLES DE MONTMORENCI-MERU, Baron, puis Duc d'Amville, Pair & Amiral de France, Colonel-Général des Suisses.

Il étoit le troisseme fils d'Anne de Montmorenci & de Madelaine de Savoie-Tende. Il porta le nom de Meru jusqu'en 1679, qu'il prit celui d'Amville. On a vu ci-devant, à l'article du Connéavoient toujours combattu contre les Calvinistes; que cependant Catherine de Médicis vouloit les envelopper dans le massacre de la Saint-Barthelemi, & que deux ans après cette horrible journée, elle sit arrêter & ensermer l'aîné à la Bastille. Meru lui échappa & alla joindre son frere en Languedoc. Ils s'y fortisièrent & s'y désendirent si bien à la tête de la Consédération des Politiques & des Calvinistes, que Henri III sut obligé de traiter avec eux, & de leur accorder une paix honorable. Meru se retira dans ses Terres, & y resta près de dix ans, menant une vie tranquille, & n'allant point à la Cour.

Les Guises, à force d'attentats, sirent ensime sortir Henri III de son long assoupissement : il crut que par leur mort il dissiperoit la Ligue; il ne sit qu'en hâter l'entiere révolte, & qu'en augmenter la rage & les sureurs. Ce sur dans ces tristes circonstances, & lorsque son regne sembloit passé, que d'Amville (1) (il avoit quitté le nom de Meru en 1579) lui mena, à ses dépens,

<sup>(1)</sup> L'aîné, François de Montmorenci, étant mort sans laisser d'enfans, Henri, le second des cinq frères, en pris le nom, & quitta celui d'Amville que prit Meru.

trois cens Gentilshommes, ses Vassaux: Sire, lui dit-il en se jettant à ses pieds, les Montmorencis qu'on vous faisoit regarder comme des séditieux & des rebelles, n'ont jamais pensé à combattre contre vous, mais contre leurs ennemis, & qui ne l'étoient, Sire, que parce qu'ils nous savoient trop attachés à Votre Majesté & à la Famille Royale, pour ne nous pas opposer à leurs ambitieux projets; je viens, Sire, vous offrir mes biens, ma fortune, & désendre mon Roi jusqu'à la derniere goutte de mon sang.

Henri III, trahi par ses Ministres, abandonné par tant d'autres, qu'il avoit comblés de biensaits, l'embrassa les larmes aux yeux, & quelques jours après prosita du conseil qu'il lui donna, de s'accorder avec le Roi de Navarre. La réunion de ces deux Princes sut suivie des succès les plus rapides; Paris étoit assiégé & réduit aux dernieres extrémités; la Ligue reprit de nouvelles forces par le plus horrible attentat.

Après la mort de l'infortuné Henri III, plufieurs Chefs de l'armée composoient & se faisoient acheter pour reconnoître Henri IV. D'Amville ne balança pas un instant à lui vouer le zèle le plus désintéressé; il engagea une partie de ses Terres pour continuer de le servir; & sa femme Ce ne fut pas seulement par son courage, mais encore par sa prudence & ses lumieres, qu'il rendit de grands services à Henri IV: C'étoit, dit Brantôme, le plus digne homme de son Conseil, & qui avois meilleure cervelle & meilleur avis. Henri IV, en 1596, l'honora de la dignité d'Amiral de France; Louis XIII, en 1610, érigea en sa faveur, la Terre d'Amville en Duché-Pairie; il mourut en 1612, & ne laissa point d'ensans de sa femme, Renée de Cossé, Comtesse de Secondini. Il étoit bossu & glorieux, ce qui est, dit-on, très-ordinaire. Une dispute qu'ils eurent, le jeune Duc de Guise & lui, occasionna des couplets sort plaisans: ce jeune Duc de Guise, sils du Duc tué à Blois, étoit très-camus.

### IV.

Alphonse d'Ornano, Colonel-Général des Corses, Maréchal de France, Lieutenant-Général pour le Roi en Dauphiné & en Guyenne, sils de San-Pietro San-Pietro Bastelica, & de Valina d'Ornano, épousa Marguerite de Pontevès-Flassan.

On vint dire à Henri III ( le 9 Mai 1588) que le Duc de Guise, à qui il avoir défendu de venir à Paris, venoit d'y arriver, & que le peuple l'avoit reçu avec de grandes acclamations, criant dans toutes les rues où il avoit passé, Vive Guise: d'Ornano étoit alors seul avec Henri III qui lui demanda que feriez-vous en ma place? Sire, lui dit-il, si vous voulez m'en tharger & vous en reposer sur moi, je réponds à Votre Majesté d'apporter à ses pieds la tête de ce Rebelle, & que personne ne bougera: le peuple menace quand on parose le craindre, & cremble quand on le brave. Henri III, avec du courage dans le cœur, n'en avoit pas assez dans l'esprit, pour suivre un conseil si décisif; il temporisa, négocia avec son sujet, acheva de l'accréditer par ses ménagemens, ne tarda pas à se repentir de n'avoir pas suivi le conseil que lui avoit donné d'Ornano; mais le moment étoit perdu; & lorsque huit mois après il sit ensin tuer le Duc de Guise, le parti de cet Ambitieux étoi devenu trop puissant, pour être écrasé sons la chûte de son Ches.

Alphonse d'Ornano, à-peu-près du même âge que Charles IX & Henri III, avoit été élevé Tome VI. E e

Enfant d'Honneur auprès de ces Princes, & ne cessa jamais de leur être attaché; il ne le fut pas moins à Henri IV; c'étoit un homme égal à Lesdiguieres en courage & en talens pour la guerre. Peut-être que cette égalité de mérite, dans la même carriere, contribua beaucoup à fomenter de la mésintelligence entre eux. Henri IV fut obligé de les séparer; il donna la Lieutenance de Roi de Provence à Lesdiguieres, & celle de Dauphiné à d'Ornano; ses espérances & sa confiance en l'un & en l'autre ne furent pas trompées; ils chasserent de ces deux Provinces les Ducs de Savoie & de Nemours & les Espagnols, dont le parti y étoit devenu très-puissant: les Villes rebelles y furent enfin obligées de se soumettre & de reconnoître leur légitime Souverain.

Ce Maréchal d'Ornano mourut à Paris le 2 de Janvier 1610, non-seulement avec la réputation de grand homme de guerre, mais encore avec celle d'avoir toujours chéri la vérité & de n'avoir jamais craint de la dire aux Rois, sans égard pour les Maîtresses, les Favoris & les Ministres les plus accrédités. Huit jours avant sa mort, étant dans la résolution de se faire tailler de la pierre, dit l'Etoile, & croyant mourir dans l'opération, comme en effet il y mourut, il alla dire adieu d

Henri IV; ils parlèrent long-temps d'affaires; & l'on remarqua que pendant cet entretien, les larmes couloient le long des joues de ce Prince, & qu'il avoit le cour si serré lorsqu'ils se séparèrent, qu'il ne pouvoit plus proférer une parole: c'étoit Henri IV.

#### V.

URBAIN DE LAVAL, Marquisde Boisdauphin & de Sablé, Maréchal de France, Gouverneur d'Anjou, fils de René II de Laval & de Jeanne de Lenoncourt-Nanteuil, sa seconde femme, épousa Magdelaine de Monteclerc.

On avoit fait des couplets très-piquans sur luz & sur une semme de la Cour; Henri III les trouva plaisans & les chanta; ce sur pour s'en venger, qu'il commença de se lier avec les Guises; mais il n'avoit eu aucun sujet de se plaindre de Henri IV; cependant, après la mort de Henri III, il continua d'être un très-passionné Ligueur. Vers la sin de l'année 1589, il s'étoit ensermé dans la Ville du Mans; il s'y désendit mal, & capitula dès le cinquieme jour, quoiqu'il ne lui manquât rien pour se bien désendre. Il sur fait prissonnier à la bataille d'Ivri: Voilà votre jeune parent que je regretterai toute ma vie, lui dit Henri IV,

en lui montrant le corps de Gui de Laval, Marquis de Nesle; il a été tué à mes côtés; vous êtes le seul Montmorenci qui combat contre moi. Ses richesses, ses châteaux, ses amis, ses intrigues, le rendoient si puissant dans l'Anjou, le Maine & la Touraine, qu'en 1595, lorsqu'il offrit de se soumettre, Henri IV fut obligé de l'acheter fort cher; il obtint le Gouvernement de l'Anjou, beaucoup d'argent, & d'être confirmé dans la dignité de Maréchal de France, à laquelle le Duc de Mayenne l'avoit nommé en 1593.

Pendant les premieres années du regne de Louis XIII, il fut en grande considération auprès de Marie de Médicis: elle lui donna le commandement de l'armée contre les mécontens, Catholiques & Calvinistes, qui s'étoient unis au Prince de Condé pour empêcher l'arrivée de Louis XIII à Bordeaux, & fon mariage avec Anne d'Autriche. Il perdit l'occasion de les battre, leur laissa passer la Loire; & ils n'échouèrent dans leurs projets, que par des circonstances où il n'eux aucune part; il eut beau dire qu'il avoit des ordres secrets de ne rien hasarder; sa conduite sut généralement blâmée; les uns l'accuserent de trop de timidité; les aurres, d'intelligence avec les Mécontens. Las de n'être employé ni dans les affaires ni à la guerre, & de

ne plus jouer à la Cour que le triste rôle d'un grand Seigneur sans crédit, il se retira ensin dans ses terres, & y mourur en 1629.

Il disoit ordinairement que la Religion Calviniste n'étoit point faite pour des gens de qualité , ni même pour des François; qu'elle étoit trop trisse & trop seche. Un jour voyant passer Mangot, qui fut dans la suite Garde des Sceaux: Cet homme, dit-il, a peu de capacité, beaucoup d'effrontesie, afsez d'ambition, point de sentiment; il fera fortune.

Il descendoir de mâle en mâle, de Marhieu II,
Seigneur de Montmorenci, Connétable de France
en 1218, qui épousa en premieres noces Gertrude, fille du Comte de Soissons, & en secondes noces, Emme, fille aînée & héritiere de
Gui V, Sire de Laval. Du premier mariage vint
Bouchard qui continua la ligne des Montmorencis: du second vint Gui, qui prit pour surnom celui
de sa mere, en retenant néanmoins les armes de
Montmorenci, qu'il chargea de cinq coquilles
d'argent sur la croix pour brisure.

### VI.

CHARLES DE LUXEMBOURG, Comte de Brienne, de Roussi & de Ligni, Gouverneur de Metz & du Pays Messin.

Vers la fin d'Avril 1589, le Duc de Mayenne, ayant rassemble presque toutes ses forces, marchoit en grande diligence à Tours où il espéroit de surprendre & d'enlever Henri III. Le Comte de Brienne, toujours prêt à se sacrifier dans les occasions qui lui paroissoient pressantes, ne balança pas à tâcher de retarder sa marche; il soutint, près d'Amboise, pendant plus de trois heures, un combat très-inégal, n'ayant que huit à neuf cens hommes contre dix mille; & quand il vit qu'il alloit être entierement enveloppé, il se sit jour, & alla se jetter, avec cinquante ou soixante des siens, dans le Château de Saint-Ouen, s'y défendit pendant près de quarante heures, & ne capitula que lorsque ses Soldats, épuisés de farigues, & quin'étoient plus qu'une vingtaine, lui déclarèrent qu'ils alloient ouvrir les portes, & se rendre à l'ennemi. \* En vérité, mon cousin, lui dit le Duc de Mayenne, qu'espériez-vous d'une pareille résitance? - De vous rencontrer dans le combat, lui répondit-il, & de vous y tuer, comme j'y ai tué votre Lieutenant-Général, le gros Canillac, que j'ai pris d'abord pour vous : je vous aurois épargné bien de funestes projets, & à l'Etat bien des maux.

<sup>\*</sup> Relation 1589.

Le Duc de Mayenne l'envoya prisonnier à Paris; où il resta plus d'un an, logé dans le Louvre.

Les Ducs avoient protesté contre l'article qui donnoit la préséance sur eux aux Princes issus de Maisons Souveraines, disant, entr'autres raisons, comme je l'ai déja rapporté, que cet article avoit été inséré dans les Statuts en 1,85, lorsque Messieurs de Guise étoient tout-puissans dans l'État; ils avoient cité la première Promotion, 31 Décembre 1 578, lors de l'institution de l'Ordre du S. Esprit; dans laquelle Promotion le Duc d'Uzes avoit eu la préséance sur les Ducs de Mercœur & d'Aumale. Henri IV avoit répondu qu'il examineroit; & Charles de Lorraine, fils du Duc de Guise tué à Blois, avoit hautement déclaré qu'il n'entreroit jamais dans l'Ordre, qu'avec la préséance dont son père & son oncle avoient joui; desorte que ni lui (1) ni aucun Prince de la Maison de Lorraine n'y entra pendant tout le règne de Henri IV. Le Comte de Brienne & le Duc de Montbazon avoient déclaré qu'ils ne prétendroient à la préséance, qu'au-

<sup>(1)</sup> Ce Charles de Lorraine, Duc de Guise, ne sut Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, que sous le règne de Louis XIII, à la Promotion de 1619; il étoit alors agé de quarante-huit ans, étant ne en 1571.

tant qu'elle seroit confirmée aux autres Princes issus de Maisons Souveraines.

Le Comte de Brienne mourut en 1610, sans laisser d'enfans. Son neveu, Henri de Luxembourg, dernier mâle de cette illustre Maison, vendit en 1611, à Marie de Médicis, pour la somme de quatre-vingt-dix mille livres, l'Hôtel de Luxembourg, qui tomboit en ruine: ce fut sur son emplacement & celui de quelques maisons voisines, qu'elle sit commencer en 1615, le Palais que nous voyons aujourd'hui.

#### V I I. -

de Royan, Comte d'Olonne, Capitaine de la première Compagnie des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, Sénéchal de Poitou.

Il n'y a pas, je crois, de traits de vanité plus singuliers, que cinq ou six que l'on cite de lui: je n'enrapporterai que deux. On prétend qu'il affectoit quelquesois d'aller au Louvre avec un trèsméchant habit, afin qu'on demandât, quel est cet homme si mal vêtu avec qui le Roi s'entretient, & que l'on répondit, c'est un la Trimouille.

Sa femme soupçonnoit, & lui reprochoit qu'un enfant, dont la femme de son Intendant

venoit d'accoucher, étoit de lui : Madame, lui répondit-il, cet enfant, quoique de moi, n'en se-roit pas moins au mari; or pouvez-vous penser que j'eusse voulu risquer qu'un la Trimouille sût un Bourgeois?

La Marquise de Noirmouriers, sa cousine, avoit raison de dire qu'il ressembloit à certaines étosses ridicules d'un côté, mais très-belles de l'autre; car.ces vapeurs, ces fumées de vaniré sur sa naissance n'offusquoient que sa tête, & n'avoient point gâté son cœur; il l'avoit excellent, noble, sensible, comparissant. Après avoir repris sur les Ligueurs plusieurs Places dans la Touraine & le Poitou, il investit Montrichar: cette ville capitula; mais le Château fit une vive résistance; il ne l'emporta qu'au quatrième assaut, se tenant forme sur la brèche, combattant main à main, & ranimant par son exemple ses Soldats qui commençoient encore à se rebuter. Le lendemain, Mezieres, son Guidon, à qui il avoit fait quelques reproches humilians, alla lui remettre son emploi, en lui disant qu'il étoit Gentilhomme : Je vous entends . lui répondit-il ; ils se battirent. Mezieres, percé de deux coups d'épée, s'écria en tombant: Ah ma pauvre femme!. Ce fut son dernier soupir. En effet, il la laissoit sans aucune fortune avec deux

enfans en bas âge; la Trimouille lui envoya dix mille écus, en lui faisant dire qu'on les avoit trouvés dans les équipages de son mari.

Il mourut le 25 Juillet 1603, dans son châtean d'Aspremont : il avoit épousé Anne Hurault de Chiverny, dont il eut plusieurs enfans.

### VIII.

JACQUES CHABOT, Marquis de Mirebeau, Comte de Charni, Lieutenant-Général au Gouyernement de Bourgogne.

Après le combat de Fontaine-Françoise, le s Juin 1595, Henri IV écrivit au Parlement de Paris, que n'ayant avec lui que deux cents hommes, il avoit empêché, sans aucun ruisseau entre deux, une armée de douze mille hommes d'entrer dans le Royaume. Pietre Mathieu rapporte que ce Prince prenant le Marquis de Mirebeau par le bras, lui dit : Marche-là, Mirebeau; qu'il vola, terrassa, ou mit en fuite tout ce qu'il rencontra.

Il mourut d'apoplexie en Bourgogne, le 29 Mars 1630. Il n'eut point d'enfans d'Antoinette de Loménie, sa seconde femme : de la première, Anne de Coligni, il avoit eu un fils, Henri Chabot, mort sans postérité, & une fille, Catherine Chabor, mariée, en premières noces;

d César-Auguste de S. Lari, Baron de Termes, Grand-Ecuyer de France, & frère du Duc de Bellegarde; elle se remaria, en seconde noces, à Claude Vignier, Seigneur de S. Liébaut, Président au Parlement de Metz. Comment avez vous pu vous résoudre à épouser ce Présidenteau, lui demandoit un jour Mademoiselle du Tillet? C'est que j'étois grosse, répondit-elle naïvement. Ah! Madame, lui répliqua cette Demoiselle, six bâtards vous nuroient moins deshonorée, que ne sera un enfant légitime venu d'un pareil mariage.

#### IX.

JEAN IV du nom, Sire de Bueil, Comte de Sancerre & de Marans, Grand Echanson de France.

Henri III & le Roi de Navarre, vers la fin de Mai 1589, s'approchoient pour assiéger Gergeau; il leur en facilita la prise par une action aussi vive que hardie; quatre cens Ligueurs alloient se jetter dans cette Place; il les attaqua, n'ayant avec lui qué tent vingt hommes, & en tua plus des seux tiers.

Sa réponse à sa nièce, Jacqueline de Benil, que Henri IV aimoit, prouve qu'il avoit toujours combattu avec le même courage, & prodigué son sang en disserentés occasions: élle sui différentés occasions: élle sui différentés occasions:

#### HISTOIRE DE L'ORDRE

alloit demander pour lui un Gouvernement qui venoit de vaquer: Je ne veux point, lui réponditil, devoir à ce que vous savez, ce que dix-sept blessures auroient dû me faire obtenir il y a longtems.

Il en reçut encore une à l'attaque du Château de Caën, en 1620. Le lendemain, le Prince de Condé étant allé le voir: Monseigneur, lui dit-il, vous vous donniez hier beau jeu; vous tintes, pendant plus d'un quart-d'heure, le Roi & son frère dont vous êtes l'héritier présomptif, à l'endroit de la tranchée le plus exposé. — Pardieu, lui répondit ce Prince, j'étois entre eux deux; vous le savez; & d'ailleurs je ne me suis apperçu du danger que lorsque je vous ai vu tomber. — Monseigneur, Monseigneur, lui répliqua-t-il, vous n'êtes pas plus sourd que moi, & nous avions entendu plus d'une sois les balles sisser à nos oreilles.

Il mourur fort âgé en 1638, Jacqueline de Beuil, sa nièce, que Henri IV sit Comtesse de Moret, sut mère d'Antoine de Bourbon, Comte de Moret, né en 1607, & légitimé en 1608. Les uns disent que ce jeune Prince, ayant pris les armes pour le Duc d'Orléans, contre Louis XIII, ou plutôt contre la tyrannie du Cardinal de Richelieu, sut tué au combat de Castelnaudari le premier

Octobre 1632: d'autres prétendent qu'il n'y fut que blessé; qu'on le transporta à l'Abbaye de Pouille; qu'il guérit de sa blessure, passa dans le Pays étranger, y resta quelques années, revint en France, se sit Hermite sous le nom de Frère Jean-Baptiste, & ne mourut qu'en 1593 dans l'Hermitage qu'il s'étoit bâti en Anjou, assez près de l'Abbaye de Fontevrault. Est-il vrai-semblable qu'après la mort de Louis XIII, n'étant âgé que de trente-six ans, il ne fût pas revenu à la Cour, où il pouvoit espérer d'être bien accueilli d'Anne d'Autriche, Régente, & du Duc d'Orléans? On ajoute que Louis XIV chargea l'Intendant de Touraine de le voir, & de lui demander de sa part, s'il étoit le Comte de Moret, & qu'il répondit: Je ne le nie, ni ne veux l'assurer; tout ce que je désire, c'est qu'on me laisse comme je suis. Il faudroit que pour l'emporter sur cette invitation, le goût de la solitude & de la vie privée fût devenu bien vif & bien puissant dans un fils de Henri IV.

#### X.

Guillaume de Gadagne, Seigneur de Bothéon; Baron de Verdun, Lieutenant-Général au Gouvernement du Lyonnois, Foretz & Beaujolois.

Lorsque les Habitans de Lyon, le 24 Févr er

1589, se révoltèrent & se déclarèrent pour la Ligue, douze des plus séditieux, un Prêtre à leur tête, allèrent à sa maison, & lui tinrent, pendant plus d'un quart-d'heure, un poignard sur la gorge, pour l'obliger à signer ce qu'ils appelloient le nouveau serment de la Sainte-Union. Voyant qu'ils ne pouvoient ébranler son courage & sa fidéliré, ils le prirent, & le portèrent hors de la Ville, en le menacant, s'il y rentroit, de ne le pas épargner une seconde fois. Il alla passer quelque tems dans ses Terres, y rassembla un Corps de troupes, battit Disimeux près de Vienne en Dauphiné, risqua plufieurs fois sa vie, en rentrant dans Lyon, déguisé, & contribua beaucoup, par les intelligençes qu'il y avoit toujours ménagées, à faire rentrer cette Ville dans son devoir.

Il ne laissa que des filles de son mariage avec Jeanne de Sugni, son fils unique, Gaspard de Gadagne ayant été tué en 1594; l'aînée épousa Charles d'Apchon; la seconde, Antoine d'Ostun; la troissème, Charles de Monteinard; la quatrième, Pierre d'Albon; & la cinquième, Jacques Mitte, Seigneur de S. Chamont.

### XI.

Louis de l'Hopital, Marquis de Vitri, Lieu-

tenant-Général au Gouvernement de Brie, Capitaine d'une des Compagnies des Gardes-du-Corps du Roi, épousa Françoise de Brichanteau-Nangis.

Au commencement de l'année 1594, il quitta le parti de la Ligue, dont il avoit été un des plus redoutables Chefs; alla trouver Henri IV à Dampmartin, & lui voua un attachement qui fut bien sincère. Quelques jours après, il fit un Manifeste qu'il adressa à la Noblesse Françoise. Dès l'âge de douze ans, dit-il dans ce Manifeste, j'ai été élevé auprès de nos Rois; & je les avois toujours fidelement servis. l'embrassai le parti de la Ligue à la mort de notre feu Henri III, dans le persuasion où j'étois que la Religion Catholique coureroit de grands risques dans un Royaume où régneroit un Roi Calvinisse; mais à présent que ce Prince est rentré dans le sein de la véritable Eglise. la conscience & l'honneur ne permettent plus de refuser de le reconnoûtre pour notre légitime Souverain.... Tandis que j'ai servi la Ligue, il n'y a quères d'escarmouches, de rencontres & de combats, où je ne me sois trouvé; j'ai eu vingt-neuf ches ydux tués sous moi; je n'ai jamais reçu du Duc de Mayenne & de l'Espagne queuns dédommagemens des dépenses & des pertes que j'ai faites : ce n'est pas à ceux qui vont les premiers & le plus courageusement aux coups, que l'Espagne prodigue ses doublons; c'est à quelques marauds pour faire des brigues & des cabales dans une Ville, ou à quelques Prédicateurs bien féconds en injures.

Il est certain que dans Paris & quelques autres grandes Villes, un bon nombre de Curés & de Moines rouloient sur l'or & l'argent, & que l'on remarquoit que certaines Filles étoient toutes de la Ligue. Vitri mérita par ses services que Henri IV lui donnât une des Compagnies de ses Gardes-du-Corps; il en obtint aussi la concession de porter une seur-de-lys d'or sur un écusson d'azur arraché au cou du coq de ses armes. J'ai dit que l'attachement qu'il avoit juré à Henri IV, fut bien sincère. Sulli rapporte qu'à la nouvelle de l'assassinat de ce Prince, courant au Louvre, il rencontra Vitri qui vint l'embrasser en poussant des cris lamentables, & s'écriant: Ah! M. de Sulli, on nous a tué notre bon Maître; c'est fait de la France; il faut mourir; pour moi, je suis bien assuré de ne lui pas survivre long-tems; & je vais Yortir du Royaume, pour n'y rentrer jamais.

Le tems & la confiance de Marie de Médicis, devenue Régente, n'affoiblirent point sa douleur; le séjour de la Cour, & même de la France, sembloit lui être devenu insupportable; il ne cherchoit

choit qu'à s'en éloigner, & saisit l'occasion d'une nouvelle négociation auprès de Jacques I, pour retourner en Angleterre où il avoit désà été Ambassadeur. Il mourut à Londres en 1611; & l'on dit que prêt à rendre le dernier soupir, il tourna ses regards sur un portrait de Henri IV qu'il avoit à la ruelle de son lit. Ses deux fils, Nicolas de l'Hopital-Vitri & François de l'Hopital-du-Hallier, furent Maréchaux de France. Celui-ci épousa Marie Mignot, cette Blanchisseuse de Grenoble, que le caprice de la fortune maria d'abord avec un Conseiller du Parlement de Dauphiné; ensuite avec ce François du Hallier, Maréchal de France, Gouverneur de Paris, Chevalier des Ordres; enfin avec un Roi, Jean Casimir, qui avoit quitté le trône de Pologne, & s'étoit retiré à Paris. On prétend que la première nuit de ses noces avec ce Prince, elle lui dit: Que Dieu soit béni; mon horoscope est accompli; en m'avoit prédit que je sivirois par épouser un Moine & un grand Roi: Jean Casimir avoit été Jésuite. Ce qui est aussi étonnant & plus certain que la prédiction, c'est qu'elle mourut presque à la mendicité, le 30 Novembre 1711.

#### XII.

Pons de Lauzieres, Marquis de Thémine, Sénéchal & Gouyerneur du Querci, Maréchal de France.

Le Mercure François de ce tems-là, T. IV, le Vassor, T. II, p. 568, le Père Griffer, T. I, p. 153, & autres Historiens, rapportent que Louis XIII rentrant dans son cabinet pour laisser Thémine exécuter l'ordre qu'il avoit d'arrêter le Prince de Condé, se retourna vers ce Prince, & lui demanda s'il ne viendroit pas à la chasse. Un Roi est obligé de dissimuler avec les autres têtes couronnées; mais il sort de la majesté du trône, lorsqu'il dissimule avec un de ses Sujets & le caresse au moment même qu'il vient de signer sa disgrace.

Dès le soir, Marie de Médicis annonça à Thémine que le Roi venoit de le faire Maréchal de France. Les envieux ne manquèrent pas de paroître étonnés, & de dire que c'étoit dégrader cette dignité en la donnant pour une action qu'il étoit si aisé d'exécuter; mais ils étoient en même tems obligés de convenir qu'il avoit rendu de grands services à Henri IV, & beaucoup contribué, par d'houreuses & brillantes actions, à écraser

le parti de la Ligue dans le Querci, le Rouergue & le haut Languedoc.

Ce fut en Champagne que Thémine sit, l'année suivante, ses premières sonctions de Maréchal de France; il y reprit la plupart des Villes qui s'étoient déclarées pour les Princes & Seigneurs mécontens. Il servit, sous le Roi, au sameux siège de Montauban en 1621. Son sils aîné, Antoine de Thémine, Mestre-de-Camp du régiment de Navarre, y sut tué le 4 Septembre; & le 11 Décembre de la même année, son second sils, Charles de Lauzieres, sut aussi tué au siège de Monheur.

Les Calvinistes, en 1625, ayant recommencé leurs séditieus assemblées dans plusieurs Provinces, la Cour envoya le Maréchal de Thémine en Languedoc; il y enleva aux rebelles tous les Châteaux & toutes les Villes qu'il y attaqua, excepté Castres, où la Duchesse de Rohan, par une désense aussi courageuse que bien conduite, égala la gloire des plus célèbres Héroïnes.

N'ayant pu réduire cette Ville & manquant de subsistances dans un pays ravagé, il marcha vers le Comté de Foix, avec sept mille hommes d'Infanterie & six cents Cavaliers. Il sut arrêté, près de Carla, pendant plus de vingt quatre heures,

devant une mazure, appellée le Chambonnet (1); sept Soldats Calvinistes qui s'y étoient renfermés, y sourinrent quatre ou cinq attaques, lui tuèrent plus de quarante hommes, & ne pensèrent à chercher les moyens de se sauver, qu'en s'appercevant que la poudre commençoir à leur manquer. Un d'eux fort la nuit, examine les environs. revient, reçoit un coup de fusil qui lui casse la cuisse, & que son propre frère lui avoit tiré le prenant pour un ennemi; il se traîne, rentre dans la mazure, donne à ses compagnons tous les enseignemens nécessaires pour se sauver, leur dit que le moment est favorable, les embrasse & les presse de partir : Moi, vous abandonner, s'écrie son frère! Pai causé votre malheur, voudrois-je y survivre! Un de leurs cousins n'est pas moins généreux, & s'obstine à ne les point quitter. L'attaque recommence avec le jour; tous les trois continuent de se désendre, tombent percès de coups & meurent libres. Les Histoires Grecques & Romaines

<sup>(1)</sup> Cette maison étoit située au haut d'une colline, au bord du grand chemin, très-étroit, & à l'entrée d'une sorêt. La pluie, pendant deux jours, dans un pays gras, avoit empêché le canon de suivre.

présentent-elles quelque action plus mémorable & plus digne d'être transmise à la postérité?

Thémine eut le Gouvernement de Bretagne en 1626. Il monrut, l'année suivante, à Avrai, le 7 de Novembre, âgé de soixante-quatorze ans. Il étoit jasoux de l'affection des Provinces où il commandoit, & fut très-sensible à des plaintes que le Parlement envoya contre lui à l'occasion de quelques désordres qu'avoient commis des troupes qu'il rassembloit; il en tomba malade; & sa maladie augmenta par le regret d'être hors d'état d'exécuter le projet qu'il avoit formé de secourir l'Ise de Rhé assiégée par les Anglois. Son corps fut transporté & enterré à Cahors. Voici le portrait qu'en font la plûpart des Mémoires de ce tems-là: « Homme généreux, disent-ils, civil, affable, » magnifique, grand dissipateur, se souciant fort » peu qui paieroit ses dettes; moins habile peut-» être que brave, fort ou foible, dès qu'il avoit » jetté son coup-d'œil, il attaquoit ». Son fils aîné (1), Antoine de Thémine, Mestre-de-camp du régiment de Navarre, qui fut tué, comme je

<sup>(1)</sup> Le Pere Daniel, dans son Histoire de la Milice Françoise, confond le Maréchal avec son fils, & l'oncle avec son neveu.

l'ai dit, au siège de Montauban en 1621, avoit tué en duel, en 1619, le frère du Cardinal de Richelieu. Le second fils du Maréchal de Thémine. Charles de Lauzieres, tué au siège de Monheur, avoit eu un fils qui fut tué, étant aussi Mestrede-camp du régiment de Navarre, au siège de Mardick, âgé de vingt-six ans.

#### XIII.

Louis d'Ongnies, Comte de Chaulnes, Gouverneur de Montdidier, Perronne & Roye.

J'ai dit ailleurs, qu'ayant cru que sa femme, Anne d'Humieres, ne lui étoit pas sidelle, il fut assez barbare pour la précipiter & la noyer dans les fossés de son château. Sans doute que le crime flétrit l'ame, & que dépouillée de cette force d'où naît le courage, elle devient insensible aux affronts. Quelque tems après son exécrable action, cet homme qui avoit paru se comporter vaillamment en plusieurs rencontres, se laissa provoquer, & refusa le combat dans un démêlé qu'il eut avec la Baume-Montrevel.

### XIV.

Edme de Malain, Baron de Luz, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne, Gouverneur des Villes de Dijon & de Baune.

Élevé auprès de son oncle, Pierre d'Espinac, Archevêque de Lyon, il en prir le caractère; sa vie ne fut qu'un tissu d'intrigues, d'infidélités & de perfidies. On a vu dans un des endroits de cette Histoire, que ce Pierre d'Espinac, dans l'espérance d'obtenir le chapeau de Cardinal, sacrifioit à la Cour de Rome les intérêts de l'Eglise Gallicane; qu'il flattoit l'ambition des Guises, trahissoit Henri III, & fut long-tems un des plus fougueux Acteurs de la Ligue. Henri IV lui pardonna & à fon neveu, à qui même il donna le Gouvernement des Villes de Dijon & de Baune. Loin d'être fidèle & reconnoissant, de Luz se lia avec le Maréchal de Biron, & devint l'intime. confident de ses projets. Biron auroit obtenu sa grace, s'il eût voulu faire l'aveu de sa conspiration; & peut-être l'auroit-il fait, s'il n'avoit pas fallu nommer en même-tems ses complices. Ce qui paroissoit à Biron une lâcheté, ne retint pas un instant le Baron de Luz: Il entretint le Roi plus de quatre heures, dit Sulli, & ne donna pas lieu de l'accuser de mauvaise discrétion; au contraire, il chargea une quantité si prodigieuse de personnes, que Henri étant bien aise de pouvoir trouver dans des accusations si générales un prétexte pour n'en rien croire & se tranquilliser, n'en traita pas

moins favorablement tous ces Accusés, qui étoient pour la plûpart sans cesse à ses côtés.

Après la mort de Henri IV, de Luz, pour s'inunuer dans les bonnes graces de Marie de Médicis, devenue Régente, s'attacha à son Favori, le Marquis d'Ancre. L'espionage, les malignes interprétations, & les vrais ou faux rapports, sont les ressorts ordinaires qu'emploient les Intriguans. Les fils de ce Duc de Guile, à qui de Luz avoit été aurrefois si dévoué, eurent des sujets de croire qu'il leur rendoit de mauvais offices aupres de la Régente; le Chevalier de Guise l'ayant rencontré, le 5 Janvier 1613, dans la rue S. Honoré, au bout de la rue de Grenelle, l'attaqua & le tua, Les informations que fit d'abord le Commissaire du quartier, laissoient en donte si de Luz étoit en défense, mais celles que fit le Parlement portoient qu'il avoit l'épée à la main, & ce qui aide! roit encore à le prouver, c'est que son fils, voulant venger sa mort, envoya un carrel au Chevalier de Guise: on n'appelle point en duel un assassin. Ils se battirent dans la rue de Charonne, au-delà de la porte S. Antoine, l'épée à la main, à cheval, nuds en chemife, malgré l'extrême rigueur du froid. Le Chevalier de Guise fut blessé à la première passade; mais à la troisième, le jeune de

Luz, percé d'un coup de part en part, vomissant le sang, & renversé sur la croupe de son cheval, faisant un effort pour se relever, tombe à terre où il expire. Le Chevalier de Grignan qui servoir de second au Chevalier de Guise, sut dangereusement blessé par du Riolet, second du malheureux de Luz.

## x v.

Antoine d'Aumont, Comte de Châteauroux, Marquis de Nolai, Baron de Boulignon & d'Estrabonne, Gouverneur de Boulogne, sits de Jean d'Aumont, Maréchul de France, & d'Antoinette Chabot.

Un jour que Henri IV ini avoit accordé une grace, & lui marquoit beaucoup d'amitié: On voit bien, dit la Marquise de Verneuil, que la mémoire du feu Maréchal d'Anmont vous est toujours chère, and Madame, Madame, lui répondit ce Prince, indépendamment des services de son père, il a ses adions à lui; je l'ai souvent vu à la besogne; & son zèle & son courage doivent m'être connus; mais vous ne l'aimez pas à cause d'un démêté qu'il à eu avec votre frere. C'étoit ainsi que ce grand Roi, quand l'occasion s'en présentoit,

faisoit connoître qu'il n'épousoit point les querelles & les petites passions de ses Favorites.

Le Marquis d'Aumont n'entra jamais dans aucune des cabales, des factions & des intrigues séditieuses dont le regne de Louis XIII fut si souvent agité. Il mourut en 1635, âgé de soixantetreize ans. Il avoit été blessé au siege de Caudebec en 1592, & n'avoit jamais reçu aucune autre blessure; sur quoi l'on remarquoit un trait de destinée assez singulier: le Baron de Termes fut blessé à mort au siege de Clérac en 1621; le Marquis de Thémines fut tué, deux mois après, au siege de Montauban; l'un & l'autre étoient tombés à côté de lui; & quoique si près, il n'avoit pas reçule moindre coup, même dans ses habits. Il avoit épousé, en premieres noces, Catherine Hurauk de Chiverni, dont il n'eut point d'enfans, ni de Louise Elisabeth d'Angennes, sa seconde femme. Celle-ci, la nuit même qu'il mourut, ayant rêvé qu'elle le voyoir habillé en Piquepucs, fir l'acquisition de la Chapelle de Saint-Joseph dans l'Eglise des Piquepucs, Fauxbourg Saint-Antoine, pour l'y déposer, ainsi que tous ceux de la famille, qui dans la suite requéreroient d'y être inhumés, & auxquels ladite Chapelle & le caveau resteroient

affectés. La plûpart des Seigneurs d'Aumont, excepté le Maréchal & son pere, avoient eu leurs tombeaux dans l'Eglise de l'Abbaye de Ressons, Diocèse de Rouen, étant regardés comme les principaux Fondateurs de cette Abbaye par les grandes donations qu'y avoient faites Jean I, Sire d'Aumont, & Mabille, sa femme, environ l'an 1230.

#### XVI.

Louis de la Chastre, Gouverneur de Berri, Maréchal de France, fils de Claude de la Châtre, Maréchal de France, & de Jeanne Chabot.

Le Prince de Condé & plusieurs Seigneurs s'étoient retirés de la Cour & avoient pris les armes dans quelques Provinces: cette guerre civile ne sut ni longue ni vive. Le Prince de Condé, entr'autres articles de la paix qui sut signée à Loudun, exigea qu'on lui donneroit un Gouvernement. La Châtre, pour lui céder le sien, le Gouvernement de Berri, demanda & obtint de Marie de Médicis cent mille écus, & le bâton de Maréchal de France: il auroit dû réstéchir qu'une grande dignité qu'on n'a point méritée, ne procure au plus que des respects sans estime: « il s'est comporté, disoit-on, avec beau» coup de valeur dans toutes les occasions où il

» s'est trouvé; mais il n'a jamais commandé plus ■ de deux mille hommes. »

Il joignoit, dans sa jeunesse, à une figure distinguée, un esprit & un caractère très-séduisans Son cheval ayant été tué sous lui dans un combat près d'Iveror le 28 Avril 1592, il fut pris, & conduir au Pont de l'Arche; il y devint bientôt l'idole de trois ou quatre femmes qu'il scut accorder, ménager & tromper avec tant d'adresse, qu'elles lui facilitèrent les moyens d'y faire entrer trois cens hommes que son pere lui envoya, & de se rendre ainsi le maître dans la Ville où il étoit prisonnier.

Il fut dangereusement blessé en 1690, au fiege de Bourg; un Curé qui l'avoit fait transporter chez lui & dont les soins avoient beaucoup contribué à sa guérison, s'apperçut, quelques mois après son départ, qu'il avoit donné des preuves de sa convalescence à sa sœur & à sa niece : Voilà (1) les François; on m'en avoit averti, disoit ce bon Eccléssatique, en confiant sa douleur à un de fes amis.

S'il est souveut parlé de ce Louis de la Chârre dans les Annales galantes de ce tems-là, sa mere & ses sœurs n'y sont pas moins célebres.

<sup>(1)</sup> La Bresse n'étoit point ençore à la France,

#### XVII.

JEAN DE DURFORT, Seigneur de Born, Sénéchal de Rhodès, Lieutenant-Général d'Artillèrie, épousa Françoise de Polignac.

Un de ses amis lui disoir qu'il étoit étonnant qu'un homme de sa naissance, & qui servoir depuis si long-tems, n'eût point quelque Gouvernement: C'est, répondit-il, que j'ai passé moins de jours à la Cour, que je n'ai jamais vu de siéges & de batailles. Il reçut trois grandes blessures au siége de Honsseur en 1589. Son sils aîné sur tué à côté de lui au siége d'Amiens en 1597. Son second sils lui succéda dans la charge de Lieutenant-Général de l'Artisserie. Le Père Daniel, dans son Histoire de la Milice Françoise, Tome II, remarque que tandis que cette charge subsista, elle sur toujours possédée par des personnes de grande qualité.

# XVIII.

Louis de Bruil, Seigneur de Racan, Gouverneur du Croific.

Il n'est guère parlé de lui qu'à l'ocasion de son fils, de sa nièce, & d'une descente que les Espagnols tentèrent auprès du Croisic; ils surent obli-

gés de se rembarquer avec perte de plus de quatre cens hommes; il n'en avoit avec lui qu'environ deux cens.

Son fils, Honorat de Beuil, Marquis de Racan, né en 1589 à la Roche-Racan en Touraine, s'attacha aux Belles-Lettres, & se rendit célèbre par ses Bergeries & autres Poësies.

Sa nièce, Anne de Beuil, fille d'Honorat de Beuil, Comte de Fontaine, dont j'ai fait mention un peu plus haut, épousa Roger de Saint Lari - Bellegarde, dont j'ai souvent parlé, & aussi connu par sa valeur que par ses aventures galantes. Henri IV, averti qu'il continuoit d'avoir des rendez-vous secrets avec Gabrielle d'Estrées, lui ordonna de s'éloigner de la Cour, & de n'y revenir que marié & avec sa femme: étoit-ce pour que du moins il donnât moyen de revanche?

## XIX.

CLAUDE DE HARVILLE, Marquis de Palaiseau, Gouverneur de Compiégne & de Calais.

Le Seigneur de Palaiseau, dit l'Étoile, fut marié dans ce mois de Mai 1 579, à la fille du Seigneur de la Chapelle-aux-Ursins, auxquelles noces, le Roi, la Reine & les Princes soupèrent. Nos Rois vivoient encore alors comme en famille avec la haute Noblesse, allant à ses mariages & aux baptêmes, de ses enfans.

Ce Seigneur de Palaiseau est assez souvent nommé dans les Relations des sièges & des batailles de ce tems-là; mais sans y être cité pour aucune action particuliere & remarquable. Quelquesois il ne sussit pas d'avoir du courage & beaucoup d'envie de se distinguer; il saut encore, pour en trouver les occasions, être aidé de la fortune & du hasard.

Il paroît qu'il étoit très-affectionné à la mémoire de Henri III: un jour qu'on parloit de la fin malheureuse de ce Prince: Sire, dit-il à Henri IV, on transporta son corps à Compiegne, & on l'y mit en dépôt dans l'Eglise de S. Corneille; on est étonné que depuis que l'Etat est tranquille, vous n'ayez pas encore pensé à ses sunérailles, & à le faire transférer à Saint-Denis, dans la Chapelle des Valois. Henri IV, malgré ce reproche, & qu'on lui répéta plus d'une fois, ne sit point rendre à Henri III les derniers devoirs. Mezerai, dans son Histoire de la Mere & du Fils, prétend qu'on avoit prédit à ce Prince, que peu de jours après que le corps de Henri III auroit été porté à Saint-Denis, on y porteroit aussi le sien, &

que (1), frappé de cette prédiction, il s'imaginoit prolonger sa vie en différant les sunérailles
de son Prédécesseur. Ce qu'il y a de très-certain,
c'est que Marie de Médicis, à la prière du Duc
d'Epernon & de Palaiseau, ordonna, au commencement de sa Régence, qu'on transportât le corps
de Henri III de Compiegne à Saint-Denis, où
l'on sit ses sunérailles le 23 Juin 1610, huit jours
avant celles de Henri IV.

#### XX.

EUSTACHE DE CONFLANS, surnommé LA GRAN-DE BARBE, Vicomte d'Auchi, Gouverneur de Saint-Quentin, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier d'honneur de la Reine Marie de Médicis.

En moins de deux ans, il fut blessé & sait prisonnier trois sois dans des combats contre les Calvinistes, & se vit trois sois près d'être poignardé de sang-froid; il ne dût la vie qu'à l'espérance

<sup>(1)</sup> Catherine de Médicis avoit gâté l'esprit de presque tonte la Cour, sur l'Astrologie: Henri IV y croyoit; Sulli avoit la même foiblesse; & l'on dit qu'il citoit souvent cette prétendue prédiction & son accomplissement.

qu'on avoit de tirer de lui une grosse rançon.

En lisant des Relations sur certains Peuples, nous les traitons de barbares & de sauvages; nous les plaignons de n'avoir pas des Ecoles de Morale & de Théologie. Les Ministres Calvinistes en avoient; & c'étoit dans ces Ecoles & dans leurs Prêches, qu'ils déclamoient contre ceux qui n'égorgeoient pas les prisonniers; ils les traitoient d'avares & de prévaricateurs à la cause de Dieu, & soutintent dans une thèse publique, qu'il y avoit de l'impiété à faire quartier aux ennemis dans une guerre de Religion; ils publièrent même un Ecrit, où ils tâchoient d'appuyer cette doctrine par des passages de l'Ecriture, auxquels ils donnoient, sans doute, un sens forcé. Il est vrai, & il faut aussi l'avouer, à la honte de notre Clergé, dit M. de Thou, T.VI, p. 643, que dans ces derniers tems, nos Théologiens de Paris & des principales Villes du Royaume, ont soutenu, comme eux, cette opinion si contraire à l'humanité, aux loix de la guerre & à la foi publique. A la bataille de Moncontour, ajoute ce même Historien, T. V, p. 659, Santafiore, Général des troupes Italiennes, ayant sauvé la vie à d'Assier-Crussol & à quelques autres, contre les ordres exprès que lui avoit donnés Pie V. encourut la disgrace de ce souverain Pontife.

Tome VI.

Apparemment que le danger qu'Eustache de Conflans avoit couru, contribua beaucoup à l'empêcher, dans ses fausses réflexions, de distinguer le véritable caractère de la Religion Chrécienne d'avec celui de politique & de domination, qui n'éclatoit que trop alors dans ses Ministres; il se persuada, qu'excepté la Religion naturelle, toute autre étoit d'invention humaine. Sa façon de penser pouvoit être d'autant plus contagieuse pour bien des gens, qu'il joignoit à beaucoup d'esprit des mœurs pures, honnêtes, une ame noble, bienfaisante, & très-éloignée de toute fausseté. Heureusement, il ne persista pas jusqu'à la mort dans ses prétendues idées philosophiques : Il a paru, dit Bassompierre, qu'il en étoit moins entêté que de sa barbe. Depuis la moitié du tègne (1) de François I, jusques vers la fin de celui de Henri III, tous les Courtifans & les Militaires portoient la barbe aussi longue qu'ils pouvoient l'avoir; on

<sup>(1)</sup> Il fut prescrit, en 1525, par une Ordonnance, & sous peine de la hart, à tout Bourgeois de se faire raser la barbe; parce qu'alors la longue barbe distinguoit les Nobles & les Militaires d'avec ceux qui ne l'étoient pas: aujour-d'hui on ne peut pas distinguer le Valet-de-chambre d'avec son Maître.

l'avoit raccourcie sous le règne de Henri IV; elle m'étoit plus que de quatre ou cinq doigts, en éventail. Eustache de Constans, qui l'avoit extrêmement longue & toussue, ne voulut jamais la mettre à la nouvelle mode, malgré les railleries assez fréquentes de Henri IV, & la mauvaise humeur que lui en marquoit quelques sous Marie de Médicis, dont il étoit Chevalier d'honneur. On raconte qu'à ses derniers momens, un Ecclésiastique qui l'entretenoit de ces discours pieux & ordinaires que l'on tient aux mourans, sur bien étonné de le voir tirer un peigne de dessous son chevet, & peigner sa barbe.

Il avoit épousé Charlotte des Ursins, fille unique & héritière de Gilles Juvenel-des-Ursins, Seigneur d'Armentières.

#### XXI.

Louis de Grimonville, Seigneur de l'Archant, Gouverneur d'Evreux.

Il ne fut pas moins sidelement attaché à Henri III & à Henri IV, que son frère, Nicolas de Grimonville, dont j'ai parlé ci-devant. Sa fortune étoit très - médiocre; une Veuve très-riche lui offrit de l'épouser, & de lui faire de grands avantages, s'il vouloit embrasser le

#### 468 HISTOIRE DE L'ORDRE

parti de la Ligue; il refusa. Etant très-jeune, il avoit accompagné son frère en Hongrie; ils y firent deux campagnes, & s'y acquirent une réputation si distinguée, que quand ils allèrent prendre congé de l'Empereur pour revenir en France où la guerre recommençoit, ce Prince leur passa à l'un & à l'autre une chaîne d'or au cou, en les comblant d'éloges devant toute sa Cour.

#### XXII.

CHARLES DE NEUVILLE, Marquis d'Alincourt & de Villeroi, Gouverneur de Lyon, du Lyonnois, Foretz & Beaujolois, Grand-Maréchal des Logis de la Maison du Roi.

Quelques Mémoires de ce tems-là donnent tant d'éloges au père & au fils; d'autres Mémoires en disent tant de mal, que pour démêler & tâcher de faire connoître leur véritable caractère, & si les motifs de leur conduite en dissérentes occasions méritoient d'être loués ou blâmés, il faudroit entrer dans des discussions absolument trop longues, & par conséquent déplacées dans un Ouvrage tel que celui-ci.

# QUATRIÈME PROMOTION

Faite à Paris, dans l'Eglise des Grands-Augustins, le 2 Janvier 1599.

### CHEVALIEŔS.

I.

ANNE DE LEVIS, Duc de Ventadour, Pair de France, Sénéchal & Gouverneur du haut & bas Limousin, Lieutenant-Général au Gouvernement de Languedoc.

Il suivit en Flandres le Duc d'Alençon en 1581. Il voulut se jetter dans Cambray que les Espagnols assiégeoient; sa petite troupe sur apperçue, attaquée & mise en suite; il se trouva seul au milieu de cinq Cavaliers ennemis, se défendit, en blessa trois, & ne sur pris que lorsque son che val s'abattit sous lui: c'étoit sa première campagne; il étoit très-jeune & chéri d'une grande Dame; son action sut sort vantée à la Cour.

En 1589, s'étant rendu à son Gouvernement du Limousin, il reprit en peu de jours, sur les Ligueurs, Brives, Tulles, & les Forts d'Emoustiers & de Bellechasaigne. Quelque tems après, il arrêta, par sa fermeté, une sédition que Henri de la Marthonie, Evêque de Limoges, & le Vicomte de Pompadour, fomentoient dans cette Ville. Un Capucin qu'ils avoient aposté, après avoir vomi dans son Sermon beaucoup d'invectives contre la mémoire de Henri III & contre Henri IV, fort de l'Eglise, tenant un crucifix d'une main, & de l'autre, une grande épée qu'il faisoit flamboyer; il fut bientôt suivi d'une nombreuse populace. Ventadour étoit alors à l'Hôtelde-Ville avec le Maire & les Consuls; il laisse le Moine avancer, ouvre lui-même la porte, le prend par la barbe, le fait entrer, le fait pendre, fait jetter son cadavre par la fenêtre, sort ensuite; & toute cette populace qui seroit devenue audacieuse, insolente & terrible, s'il avoit paru la craindre, s'écoule & se dissipe.

Le 26 Novembre 1591, ayant été joint par Henri de Noailles, Thémine & Saillant, il attaqua & défit entièrement, près de la petite Ville de Souillac en Querci, les beaux-fils du Duc de Mayenne, les Montpesars: cette victoire sur des plus importantes; elle afsoiblit considérablement le parti de la Ligue dans le Querci, le Rouergue & le Périgord.

Il passa, l'année suivante, en Languedoc & y fut très utile à son oncle, Henri de Montmorent ci, depuis Connétable, & dont il épousa la fille, Marguerite de Montmorenci, en 1593.

Il assista, le 27 Février 1594, au sacre & cour ronnement de Henri IV, & y représenta un des Pairs, le Comte de Champagne.

Pendant la régence de Marie de Médicis, quoir que beau-frère du Prince de Condé, & très-ami de Messieurs de Vendôme, il n'entra jamais dans leurs ligues & leurs factions. Il tint les Etats de Languedoc en 1622. On a prétendu que la Cour, après lui avoir marqué qu'il pouvoit leur promettre qu'elle leur accorderoit une demande qu'ils fai-foient, changea d'avis, & qu'il tomba malade du chagrin que lui causa ce désaveu; il mourut le 3 Décembre de la même année.

#### II.

JACQUES MITTE, Comte de Miolans, Baron de S. Chamont, Lieutenant-Général que Gouvernement du Lyonnois.

Henri IV ayant montré au Connétable, Henri de Montmorenci, & au Maréchal d'Ornano, la liste de ceux qu'il vouloit faire Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit à cette promotion du 2 Janvier 1599, ils lui marquèrent qu'ils étoient étonnés de n'y point voir le Comte de Miolans. Vous avez raison, leur répondit-il; il m'a servi dans sa Province avec tout le zèle & le courage possible; mais on ne le voit jamais; je vais réparer le tort que j'ai eu de l'oublier. Miolans, né sans ambition, aimoit une vie douce & tranquille, & ne quittoit ses terres que lorsque l'honneur & le devoir l'exigeoit; il pensoit que le séjour de la Cour, en faisant désirer & solliciter ce qu'on n'a pas, empêchoit d'être content, & de jouir de ce qu'on a.

Au mois de Juillet 1600, étant allé voir à Turin une parente dont il héritoit, & qui étoit à l'extrémité, il y découvrit les intelligences que le perfide Lasin y avoit ménagées entre le Duc de Savoie & le Maréchal de Biron, & qu'on y assuroit qu'au mois d'Août prochain, il n'y auroit point de Roi en France. Il repartit aussi-tôt, rendit compte à Henri IV de ce qu'il avoit découvert, & se jettant à ses genoux, hui représenta qu'il devoit plus que jamais laisser veiller sur sa personne, & prendre garde à ceux qui l'approcheroient. On étoit étonné, dit M. de Thou, que le Duc de Savoie, qui n'étoit pas moins actif que brave, ayant dit qu'il n'accepteroit aucun accommodement, pa-

rût si tranquille, & ne se mît point en campagne. On attribua son inaction, ajoute cet Historien, aux promesses de quelques Astrologues qui lui avoient assuré qu'il n'y auroit point de Roi en France au mois d'Août prochain; & lorsque ce mois sut passé sans qu'il sut arrivé aucun accident à Henri IV, ces Astrologues prétendirent qu'ils ne s'étoient point trompés, puisque ce Prince étant, & faisant la guerre hors de son Royaume, il n'y avoit donc point eu de Roi en France dans ce tems-là.

#### III.

JEAN-FRANÇOIS DE FAUDOAS D'AVERTON, Comte de Belin.

Il avoit signé des premiers le serment de la prétendue Sainte-Union. Il sut fait prisonnier au combat d'Arques: Henri IV, à qui on l'amenoit, alla à sa rencontre, & l'embrassa, dit M. de Sulli. Ayant été échangé, le Duc de Mayenne lui consia en 1591, le gouvernement de Paris, & le lui ôta en 1594, soupçonnant qu'il se préparoit à quitter le parti de la Ligue, & à reconnoître Henri IV qui venoit de rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique. Le Parlement, dans un Arrêt qu'il rendit pour empêcher qu'il sût démis de ce gouvernement, &

Deux ans après, en 1596, les Espagnols ayant pris Calais, assiegèrent Ardres; c'étoit alors une Place très-forte; Belin, avant qu'elle fût investie, s'y étoit jetté avec quelques secours. Cet homme, dit M. de Thou, beaucoup plus inquiet pour la conservation de sa vie, que pour celle de la Place, & se souciant aussi peu de son honneur que des intérêts du Roi, envoya demander à parlementer, & capitula malgré tous les Officiers qui prenoient Dieu & les hommes à témoin de cette lâcheté.... Le Roi, malgré toute sa bonté, refusa de le voir & fut obligé de le mettre en justice. Le Maréchal de la Châtre & Charles Turquant, Maître des Requêtes, eurent commission de l'interroger; on lui confronta les Offciers principaux, des Capitaines, & même des Soldats, qui sui reprochèrent tous d'avoir rendu la Place contre leurs avis & sans une nécessité pressante Toute la Cour étoit en suspens sur l'événement de cette affaire dont la fin trompa beaucoup de gens; car à la recommandation de certaines personnes, & sur-tout de quelques femmes, on ménagea l'honneur de cet homme; il n'y eut point de Jugement prononcé

contre lui; & il en fut quitte pour perdre son Gouvernement de Piçardie; on poussa même les égards pour lui, jusqu'à partager ce Gouvernement qu'il avoit possédé en entier. T. 12, p. 642.

Je dois observer contre cerécit, qu'il y avoit dans Ardres un Gouverneur qui y étoit dès le regne de Henri III; que Pierre Mathieu, Cayet, le Grain, Historiens contemporains comme de Thou, n'accusent point Belin de la reddition de cette Place, & que même Cayet en attribue toute la honte au Gouverneur, qui, étant le plus fort avec les habitans, avoit contraint ceux que le Roi y avoit envoyés de renfort (Belin & autres) d'obéir à la capitulation qu'il avoit faite. Chron. Noven. Tome 3, page 612.

Trois ans après certe affaire d'Ardres, Henri IV, non-seulement décora Belin du collier de l'Ordre du Saint Esprit, mais encore le choisit, après la mort du Marquis de Pisani, pour être Gouverneur du jeune Prince de Condé qui étoit alors l'héritier présomptif de la Couronne. Peut-on s'imaginer que Henri eût voulu se déshonorer, en honorant un homme qui étoit resté, si l'on en croit de Thou, sous tout le poids de l'opprobre d'une accusation dissamante, & d'une confrontation juridique avec un grand nombre de témoins d'un état distingué?

Peut-on croire que la proposition de l'adopter pour leur Confrere, n'eût pas indigné tous les Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, & qu'ils n'y enssent pas fait l'opposition la plus formelle, y étant non-seulement autorisés par le droit naturel à tout homme, mais encore par les Statuts de l'Ordre, & le serment qu'ils font en y entrant?

#### ΙV.

BERTRAND DE BAYLENS, Baron de Poyanne, Gouverneur de la Ville & Château d'Arcqs, Sénéchal des Landes de Bordeaux.

Le Maréchal de Montluc le regardoit comme un des meilleurs Officiers qu'on pût employer. La prise du Mont-de-Marsan, entre autres actions que l'on cite de lui, me paroît des plus remarquables, non-seulement parce que dans cette Place, très-forte par elle-même, la garnison étoit nombreuse & très-aguerrie, mais encore par la présence d'esprit qu'il marqua, & qui est assez rare dans la chaleur d'un assaut : craignant qu'une blessure qu'il reçoit ne décourage ses Soldats, Mes amis, leur cria-t-il d'un air riant, mon songe commence à se vérisier; j'ai rêvé cette nuit que j'entrois dans cette Ville tout sanglant; que les habitans se jettoient à genoux, & que les Officiers y déposoient leurs drapeaux.

Quoique d'un caractere naturellement doux, il sévissoit, avec la plus grande sévérité, contre les Prêcheurs (Catholiques ou Calvinistes), dont les discours pouvoient contribuer à troubler la paix & ranimer la dissention entre les deux Religions. Trois Calvinistes ayant été tués dans une sédition qu'un Moine avoit occasionnée, il le sit pendre, & condamna les autres Moines de son couvent à la même punition que le Connétable, Anne de Montmorenci, avoit imposé en 1548, à quelques-uns des principaux habitans de Bordeaux; il les obligea d'exhumer ces trois cadavres avec leurs ongles, sans s'aider d'aucun instrument pour lever la terre; ensuite il leur ordonna de les porter sur leur dos au Ministre Calviniste, pour les faire enterrer en lieu & d'une façon convenables.

Dans ces tems-là, après le Général, le grade de Capitaine de cinquante ou de cent Hommes d'Armes des Ordonnances, étoit le plus éminent dans les armées. Les titres de Lieutenant-Général & de Maréchal de Camp, s'il en est quelquesois parlé, n'étoient que de simples commissions dont le rang & les sonctions cessoient avec la campagne. Depuis bien des années, le Maréchal de Biron étoit boiteux d'une blessure à la cuisse qu'il avoit reçue dans nos guerres de Piémont; il se cassa cette cuisse

même en deux endroits en 1580, son cheval étant tombé sur un terrein glissant: il fut question de nommer un autre Général jusqu'à ce qu'il fût guéri; les contestations furent si vives entre ceux qui se prétendoient les principaux de l'armée, qu'il y avoit à craindre qu'ils n'en vinssent aux mains: Messieurs, leur dit Poyanne, nous avons parmi nous le jeune Biron; vous connoissez son ardeur & son activité; désérons lui le commandement; il est yrai qu'il n'a que quinze ans, & qu'il aura besoin de conseils; nous lui en donnerons. Si cette proposition parut d'abord singulière, la réflexion la sit bientôt adopter par les prétendans, leur amourpropre ne se sentant pas blessé d'obéir à un enfant. J'ai rapporté ce trait entre plusieurs autres que l'on cite de son adresse à manier & concilier les esprits.

René de Rieux, Marquis de Sourdeac, Seigneur d'Ouessan, Gouverneur de Brest, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bretagne.

Aymar Hennequin, Evêque de Rennes, zélé Ligueur, l'ayant rencontré chez un Président du Parlement, lui fit un long discours sur la puissance du Pape, sur les excommunications lancées contre le Roi de Navarre, sur l'abomination qu'il y auroit à reconnoître un Hérétique pour Roi, & finit par lui faire des propositions de la part du Duc de Mertœur. Ce Prince, lui répondit froidement le Marquis de Sourdeac, que vous appellez simplement le Roi de Navarre, est Roi de France & le légitime Souverain de tous les vrais François; personne n'a pu & ne peut le priver des droits à la Couronne que sa naissance lui a donnés. D'ailleurs, si j'étois capable de manquer à la fidélité que je lui dois & que je lui ai jurée, ce ne seroit pas, sans doute, pour nider un cadet de la Maison de Lorraine, Monsieur de Mercœur, à devenir Duc de Bretagne; j'y penserois pour moi; & mon ambition paroîtroit; je trois, moins étonnante que la sienne.

Pendant cette guerre qui dura près de neuf ans, les Rieux ne cesserent point de prodiguer leurs biens & leur sang pour Henri IV; & l'on présume assez que leur exemple ne pouvoit qu'échausser encore, dans le cœur de la Noblesse Bretonne, son penchant naturel & son zele pour la France, contre les prétendus droits de la Duchesse de Mercœur, comme héritière de la Maison de Penthievre; son mari sut ensin obligé de se soumettre & de s'humilier, malgré les doublons & les troupes dont l'Espagne l'avoit seœuru, & malgré les priè-

res & les processions des neuf Confrairies dont il étoit.

#### VI.

BRANDELIS DE CHAMPAGNE, Marquis de Villaines, Capitaine de cinquante Hommes d'armes des Ordonnances.

Quatre freres de sa famille & de son nom furent tués à la bataille de Verneuil en 1424. Son grand oncle, âgé de soixante-dix ans, combattit auprès de François I à la bataille de Pavie, & mourut, quelques jours après, des blessures qu'il y avoit reçues. Son pere fut tué à la bataille de S. Denis. & son frere aîné à celle de Coutras. Personne ne scrvit Henri IV plus utilement que lui dans le Maine, & les Provinces voisines, où Boisdauphin, Lanssac, Montesson & Maroles, soutenoient le parti de la Ligue. Son activité paroissoit si étonnante, qu'un Curé, dans une Eglise de la Flèche, dit qu'il sçavoit enfin pourquoi ce Villaines, ce zélé Partisan d'un Roi Huguenot, paroissoit si brave & si vaillant, & pourquoi on le voyoit toutà-coup arriver dans un endroit dont on le croyoit fort éloigné: C'est, mes chers Auditeurs, & je le sçais, vous dis-je, très-positivement depuis deux jours, c'est qu'avec certain farfadet que je dédaigne de nommer, il a fait un pacte par lequel il lui a légué

légué son ame, à condition que, pendant cinq ans, son corps ne recevra aucune blessure, & que ce far-fadet l'avertira à l'instant que quelqu'un des Chess de la Sainte-Union attaquera, dans cette Province, quelque Ville on quelque Château. Le hasard sit que le Marquis de Villaines arriva le même soir près de la Flêche, attaqua cette Ville, & en chassa Lanssac qui s'en étoit emparé depuis quelques jours.

#### VII.

JACQUES DE L'HOPITAL, Marquis de Choisy, Gouverneur & Sénéchal d'Auvergne, Chevalier d'honneur de Marguerite de Valois, premiere semme de Henri IV.

Il sauva la vie à ce Prince au combat d'Arques, & sur blessé à la bataille d'Ivry. Personne ne voyoit mieux que lui dans une action; & il s'étoit tiré, avec autant d'habileté que de courage, de quelques occasions assez embarrassantes. D'ailleurs, il se faisoit généralement aimer par sagaieté, sa franchise, sa candeur, & son empressement à rendre service, quand il le pouvoit. Se retirant une nuit seul, après avoir soupé, avec quelques amis, chez la sameuse Paverie, il sur percé, par derriere, de deux coups d'épée dont il tomba; heureusement Nanteuil qui passa presqu'aussi-tôt, précédé d'un Tome VI.

flambeau & fuivi de deux Laquais, l'ayant reconnu, le fit porter chez lui. Il soupçonna la Duchesse de Montpensier de cet attentat, ne pouvant, disoit-il, avoir d'autre ennemi. Elle scavoit que Crillon & lui, toujours vifs, toujours francs & prêts à dire ce qu'ils pensoient, n'avoient point dissimulé à Henri IV, que grands & petits étoient indignés de la voir venir si fréquemment & si familierement au Louvre, & qu'il l'a mît de son jeu; & lui parlât d'un air accueillant & de faveur; mais ce qui achevoit de la rendre furieuse contre le Marquis de Choify, c'est qu'il l'avoit fait peindre en Jacobin, devant une table où elle se lavoit les mains dans une cuve d'or pleine de sang. Il racontoit qu'une Maîtresse du feu Chevalier d'Aumale, lui avoit affuré plusieurs fois, que le premier de Janvier 1 691, trois jours avant qu'il fût tué à l'attaque de Saint Denis, soupant avec lui dans l'Hôtel de Montmorenci, rue Saint-Avoie, où il logeoit alors avec sa cousine, Madame de Montpensier, elle avoit vu dans son cabinet une grande cuve d'or; c'étoit, sans doute, ajoutoit le Marquis de Choisy, la cuve de la Reine d'Angleterre, que le Chevalier d'Aumale avoit pillée dans la Chapelle de nos Rois, & que Madame de Montpensier s'étoit appropriée à la nouvelle de sa mort. M.

de Thou rapporte, Tome VI, page 625, que Charles IX ayant fait inviter, par une Ambassade extraordinaire, Elisabeth, Reine d'Angleterre, à être la Marreine de sa fille, Guillaume de Sommerset, Baron de Worchester, qu'elle nomma pour la représenter à cette cérémonie, apporta une cuve à baptiser, d'or massif.

#### VIII.

ROBERT DE LA VIEUVILLE, Baron de Rugles, Vicomte de Farbus, Grand-Fauconnier de France, Gouverneur du Rhételois & des Villes de Mezieres & de Linchamp.

Dans une Relation du siege de la Rochelle en 1574, il est parlé avec distinction des services qu'il y rendit. Il sut blessé au combat contre les Allemands près de Château-Thierry en 1575. Il le sut encore au siege de la Fere en 1580. Il parose qu'il s'acquit ensuite la réputation d'habile Négociateur, puisque s'étant plaint à Henri IV de n'être pas nommé pour le suivre à la guerre de Savoie:

Mon cher la Vieuville, lui répondit ce Prince, je, voudrois, mais je ne puis pas, vous avoir par-tout; je vous ai destiné pour une négociation dont je crois que je ne puis pas m'assurer mieux le succès, qu'en la consiant à votre zele & votre habileté.

Son fils, Charles de la Vieuville, fut Grand-Fauconnier de France, Capitaine de la premiere Compagnie des Gardes-du-Corps, Surintendant des Finances, Chevalier des Ordres. On entrevoit dans quelques Mémoires de ce tems-là, que c'étoit un Ministre du génie, du caractere, de la probité de Sulli, & à qui il ne manquoit qu'un Henri IV, un Maître qui le soutint (1) contre la haine des Courtisans & les ressorts qu'ils font jouer pour perdre l'Administrateur des revenus de l'Etat, qui ne se prête pas à leur avidité. L'ambitieux Richelieu (2), à qui il avoit procuré l'entrée dans le Conseil, ne tarda pas à s'unir à ses ennenemis, & à chercher & imaginer les moyens de lui ôter la confiance de Louis XIII; il y réussir: la Vieuville se vit dépouillé de ses emplois, enfermé dans le Château d'Amboise, & réduit par les traitemens les plus durs, à forcer sa prison. Il se jetta

<sup>(1)</sup> L'étoile seule du Cardinal de Richelieu le soutint dans le Ministère; Louis XIII ne l'aima jamais, & sut près plus d'une sois, de l'éloigner.

<sup>(2)</sup> Madame, je vous obéirai, répondit-il à la Reine mere, qui le pressoit pour que Richelieu entrât dans le Conseil; mais j'aurai bientôt sujet de m'en repentir; & je erains bien que vous-même vous ne vous en repentiez un jour; vous ne le connoissez pas : elle l'éprouva.

dans le parti du Duc d'Orléans, essuya tout ce que ses ennemis purent ajouter d'humiliant & de terrible à sa proscription, ne rentra dans le Royaume, avec sa semme & ses enfans, qu'après la mort de Louis XIII, sut sait Duc, reprit la Surintendance des Finances en 1651, & moutut le 11 de Janvier 1653.

L'épitaphe qu'on lit sur son tombeau dans l'Eglise des Minimes de la Place Royale, est d'une modestie bien rare dans ces sortes d'inscriptions, ou tel homme qui n'avoit ni vertu, ni talens, est souvent représenté comme un grand personnage.

Les la Vieuville étoient d'une très-ancienne & noble famille, originaire d'Artois. Marguerite, Duchesse de Bourgogne & Comtesse de Flandres & d'Artois, donna à Roger de la Vieuville le commandement des troupes qu'elle envoyoit à Jean de Montsort qui disputoit le Duché de Bretagne à Charles de Blois. Jean de Montsort, pour qui la sortune se déclara, prir en grande affection ce Roger de la Vieuville, & le détermina, par ses biensaits & ses promesses, à rester auprès de luir Son arrière-petit-sils, Sébastien de la Vieuville, vint en France avec Anne de Bretagne, lors du mariage de cette Princesse avec Charles VIII. Il commandoit une Compagnie de cinquante Hom-

## 486 HISTOIRE DE L'ORDRE

mes d'armes des Ordonnances, à la bataille de Fornoue en 1495.

#### 1 X.

CHARLES DE MATIGNON, Comte de Torigni, Lieutenant-Général pour le Roi en basse Normandie.

On étoit fâché, qu'avec de l'esprit, de la valeur, & qu'ayant même marqué en deux occasions du talent pour la guerre, il se laissat entièrement dominer par le goût d'une vie libre & privée, & que sans ambition dans une carrière où il eût pu se distinguer, il semblat ne continuer d'y marcher, que parce qu'un homme de son nom ne pouvoit se dispenser d'y rester. Il n'étoit pas moins indifférent sur les occasions de faire sa cour, & passoit assez souvent des mois entiers sans paroître au Louvre. Henri IV qui avoit aimé son père & son grand-père, & à qui ses réparties vives & enjouées plaisoient beaucoup, lui en saisoient quelquefois de petits reproches. On dit que dès qu'il arrivoit quelque aventure bisarre & plaisante, il ne manquoit guère de la commenter à sa maniere, & de faire part au Public de son petit Commentaire. Adrienne de Fresne, du Village de Gerbigny en Picardie, près d'Amiens, vint à Paris, & fut logée, dans la rue des Bernardins, par certains dévots qui la disoient possédée; c'étoit ordimairement dans l'Eglise de l'Abbaye de S. Victor que se jouoient les scènes de sa possession; elles excitèrent la curiosité de tout Paris pendant plus de deux mois. Le Père Coton sut un de ceux qui se stattèrent le plus de faire désemparer le Diable; mais avant que de le chasser entièrement, il imagina d'en tirer parti, & de s'éclaircir avec lui sur certains passages de l'Ancien Testament qui l'embarrassoient. De Thou, T. XIV, page 328; & Sulli, T. II, page 386, rapportent tous ces passages. En voici quelques-uns:

- » Si le Serpent avoit des pattes (1) avant le péché d'Adam?
- . ... Si Dieu est l'Auteur des Langues?
- » Comment tous les animaux ont pu tenir, &
  - " Comment, & par quelle voie, les hommes
- » & les animaux ont pu arriver dans les Isles?

Il parut presque aussi-tôt une Parodie de ces questions du Père Coton: on l'attribua au Comte

<sup>(1)</sup> Parce que Dieu dit au Serpent : Quia fecissi hoc, super pessus euum gradieris.

de Torigni; il feignoit d'avoir aussi voulu interroger le Diable.

Je ne te demande pas, disoit-il, si le Serpent avoit des pattes avant le péché d'Adam, mais si Conchine avoit des souliers quand il vint à la Cour? Je ne te demande pas si Dieu est l'Auteur des Langues, mais quel Diable a pu en donner une aussi méchante à Madame de Monglat?

Je ne te demande pas comment tous les animaux ont pu tenir & vivre dans l'Arche, mais comment certaines gens, sans revenus, & sans vouloir travailler, ont pu persuader de leur bâtir des maisous & de les nourrir?

Je ne te demande pas comment, & par quelle voie les hommes & les animaux ont pu arriver dans les Isles, mais comment le fils d'un Echevin a-t-il pu arriver...

Charles de Torigni mourut le 9 Juin 1648; il avoit épousé Léonore d'Orléans-Longueville, de laquelle il eut entre autres enfans, Henri de Torigni, mort à l'âge de douze ans; Jacques de Torigni, tué en duel par Bouteville en 1626; Léonor de Torigni, Évêque de Lisieux, Prélat-Commandeur, & François de Torigni, Chevalier-Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, à la promotion de 1654.

#### X.

FRANÇOIS JOUVENEL DES URSINS, Marquis de Trainel, Colonel des Reitres François, Maréchal des Camps & Armées du Roi.

La Légion des Reîtres François eut, sous son commandement, une haute réputation de valeur, mais, ajoute-t-on, il se rendoit haissable par son caractère jaloux & envieux. Il quitta l'armée & le parti de Henri IV, au siège de Rouen en 1592, parce que ce Prince, en apprenant qu'Anne d'Anglure, qu'on appelloit le brave Giuri, venoit d'être très-dangereusement blessé, en avoit paru vivement affligé, & avoit dit que s'il en (1) mouroit, ce seroit une perte irréparable.

Dans ses deux ambassades, l'une à Rome & l'autre à Londres, Traînel satisfit son goût pour la magnificence; on ne dir point s'il y marqua beaucoup d'habileté. Il mourut à son Château de Doüe en Brie, le 9 Octobre 1650, âgé de quatre-vingt-un ans. Il étoit le dernier mâle de sa famille; il n'en restoit que des filles; il substitua tous ses biens à son petit neveu, François d'Harville, Marquis de Palaiseau, à condition

<sup>(1)</sup> Il en guérit, & ne fut tué que deux ans après, au siège de Laon, en 1594.

qu'il prendroit son nom & ses armes. Les Jouvenels descendoient de Jean Jouvenel de Lursines. Avocat au Parlement de Paris, & qui fut élu Prevôt des Marchands en 1388. C'étoit un homme sage, prudent, courageux; il soutint avec la plus grande fermeté & aux risques de sa vie, les priviléges des Bourgeois contre les usurpations & la tyrannie de certains Seigneurs. La Ville de Paris lui marqua fa reconnoissance par le don qu'elle lui sit de l'hôtel des Ursins. Sa femme & lui sont représentés à genoux, sur leur tombeau, dans une des Chapelles de la Cathédrale, appellée la Chapelle des Ursins; ils y sont aussi peints dans un tableau, avec onze de leurs enfans habillés à la mode de ce temps-là. Deux de leurs fils, l'un Archevêque de Reims, & l'autre Chancelier de France, imaginerent que leur famille étoit originaire d'Italie, & une branche de celle des Ursins, par un Antoine Ursin qui, suyant sa patrie, pendant une guerre civile, étoit venu s'établir à Troyes en Champagnè: cette chimere leur donna d'abord du ridicule; mais on s'y accoutuma peuà-peu, dit le Gendre, comme on a fait à beaucoup d'autres que la complaisance des Généalogistes a tâché de revêtir de toutes les apparences de la vérité.

## CINQUIÈME PROMOTION

Faite à Rome (1), dans l'Église de Saint-Louis, le 12 Mars 1608,

CHARLES DE NEUVILLE, Marquis d'Alincourt, y représentant Sa Majesté.

#### CHEVALIERS.

A LEXANDRE CONTI SFORCE, Duc de Seigni, Prince de Valmonton, Marquis de Proceno, Comte de Santafiore, fils de Frédéric Sforce & de Béatrix Urfin.

#### E 7

JEAN ANTOINE URSIN, Duc de Santogemini, Prince de Scandriglia, Comte d'Ercole, fils de Virginio Ursin & de Jeanne Caëtan.

Ils s'étoient acquis beaucoup de réputation dans les campagnes qu'ils avoient faites en Hongrie

<sup>(1)</sup> Cette cérémonie, qui fut magnifique, est décrite tout au long dans le Journal de Henri IV, T. III, p. 492-On peut aussi voir, au commencement de cette Histoire, ce que j'ai dit au sujet de l'admission des Princes & Seigneurs étrangers dans l'Ordre.

contre les Turcs. Ils avoient toujours marqué un grand attachement pour la France; & ils étoient proches parens de la Reine, Marie de Médicis.

#### GRANDS-OFFICIERS-COMMANDEURS.

CHARLES DE BOURBON, Chancelier des Ordres du Roi, fils naturel d'Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, & de Louise de la Beraudiere de l'Ille - Rouet.

A peine avoit-il douze ans, qu'on lui donna l'Evêché de Comminges. Il s'échappa, n'en ayant que quinze, du Séminaire où il étoit, alla joindre l'armée du Prince de Condé, son oncle, & fut fair prisonnier à la journée de Jarnac, en combattant avec toute la valeur d'un Bourbon. Il passa à l'Evêché de Leitoure, en 1590: apparemment que celui-là & quelques Abbayes ne lui parurent pas encore mériter qu'il se sit Prêtre; il ne se détermina à l'être, que lorsqu'il sut nommé à l'Archevêché de Rouen, & que le Pape, en 1597, lui en eut envoyé les Bulles, avec un Indult pour jouir de tous les honneurs & de toutes les prérogatives du Cardinalat. Il fut reçu Chancelier des Ordres en 1599. Il gouvernoit bien son Diocèse, y répandoit de grandes charités; d'ailleurs, on ne pouvoir être plus passionné

pour les femmes; & ses mœurs peu canoniques étoient assez souvent célébrées dans les chansons de la Cour. Madame de Simiers, une de ses anciennes & bonnes amies, ne le rencontroit pres que jamais sans lui demander, quelle Sainte fêtet-on aujourd'hui à Rouen? Henri IV fut donc bien étonné de le trouver sur le scrupule, & de l'entendre citer les saints Canons, pour se désendre de faire la cérémonie du mariage de Madame Catherine, Calviniste, avec le Prince de Lorraine, Catholique: Allez, Monsieur l'Archevêque, lui dit-il avec tout le sourire amer de la raillerie. allez; je vois qu'il faut vous mettre en tête un grand Docteur, votre Directeur ordinaire, un homme qui s'entend merveilleusement aux cas de conscience. Ce grand Docteur étoit Roquelaure, qui faisoit presque tous les soirs de petits soupers très-galans avec ce Prélat. Je me dispenserai de rapporter la façon enjouée & caustique dont il lui parla sur ses scrupules, & les menaces gaillardes qu'il lui fit d'en écrire à telle & à telle; toute cette conversation se trouve dans les Mémoires de Sulli, Tom. I, pag. 584, in-4°. elle est d'autant plus plaisante, qu'elle fut efficace.

Monseigneur Charles de Bourbon, Archevêque de Rouen, mourut, dit l'Etoile, Tom. IV, pag.

143, dans son Abbaye de Marmoutiers, au commencement de ce mois de Juin 1610. - On assure, ajoute ce Journaliste, qu'étant à cette Abbaye, & par conséquent très-éloigné, il lui avoit pris, dans le moment même que Henri IV, son frere, fut assassiné, un saignement de nez qui lui avoit duré jusqu'à la mort.

Vers la fin de l'année 1604, s'étant démis de son Archevêché, & de sa place de Chancelier des Ordres en 1606, il s'étoit retiré à l'Abbaye de Marmoutiers; il y passa les quatre dernieres années de sa vie dans tous les exercices de la plus grande dévotion. Le bruit courut qu'une aventure horrible avoit opéré sa conversion; qu'une semme qu'il aimoit, & qu'il n'alloit voit que de nuit, l'attendoit ordinairement dans un petit pavillon au bout de son jardin; qu'un de ses parens, ruine par un procès qu'il avoit perdu contre elle, ayant découvert cette intrigue, avoit saisi le moment qu'il cherchoit de la trouver seule & sans Domestiques; que ce scélérat avoit escaladé le mur, & l'avoit poignardée : quel objet pour un homme qui arrive quelques momens après, avec tout l'empressement de l'amour! Quel spectacle terrible & touchant!

Je vais citer une preuve bien convaincante de la façon dont Amelot de la Houssaie altere ordinairement, change ou déguise la plupart des faits qu'il rapporte : Henri. IV, dit-il, qui avoit procuré tant de distinctions à son frere naturel, Charles de Bourbon, gâta tout en le faifant Chancelier de ses Ordres, qualité qui seyoit mal au fils d'un Roi de Navarre, & encore plus mal au frere d'un Roi de France; aussi se démit-il aussi-tôt de cette charge. Il est très-certain & très-constaté, qu'il se démit de son Archevêché vers la fin de l'année 1604; qu'il parut à la cérémonie de l'Ordre du Saint-Esprit, au commencement de Janvier 1605; que Henri IV qui l'aimoit & qui souffroit de le voir plongé dans une noire mélancolie, tâcha, par toutes les marques d'une tendre amitié, de l'engager à rester désormais à la Cour; qu'il refusa de recevoir sa démission de la charge de Chancelier des Ordres jusqu'en 1606, & qu'ainsi Charles de Bourbon, ayant été reçu dans cette charge en 1599, l'avoit exerçée au moins pendant six ans. S'étoit-il démis de l'Archevêché de Rouen, parce qu'il trouvoit au-dessous de lui d'être Archevêque ? Pouvoit-il se croire dégradé par une charge qu'avoient desirée & possédée les Cardinaux George d'Amboise, François de Tournon, Charles de Lorraine, Antoine de Crequi, & lorsqu'il est dit, article 44 des Statuts:

il y aura un Chancelier dudic Ordre, lequel fera vœux & preuves de Noblesse, ni plus ni moins que les Commandeurs?

Guillaume Pot, Chevalier, Seigneur de Rhodès & de Chemaut, Grand-Maître des Cérémonies de France, Prévôt & Maître des Cérémonies, Commandeur des Ordres de Roi, premier Ecuyer-Tranchant, & Porte-Cornette-Blanche (1) de Sa Majesté.

Il sembleroit qu'à la Cour, il seroit naturel d'être saux, puisqu'il y passoit pour un homme singulier, parce qu'il étoit vrai, & que lorsqu'on l'interrogeoit, il disoit librement son avis, sans examiner s'il plairoit ou déplairoit: je n'en citerai que ce trait: Louis XIII lui ayant demandé s'il avoit véritablement sait des recherches pour composer un Cérémonial François, Oui, Sire, répondit-il; mais je les jettai hier au soir au seu. Je ne sus point étonné, ajouta-t-il, qu'un Cardinal du Perron eux suscité la dispute que nous vimes; mais elle m'étonna & m'étonnera toujours dans des Cardinaux d'une naissance distinguée, & à qui par conséquent

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, ce que j'ai dit sur cette Charge.

l'honneur

l'honneur & la dignité de la Nation devroient être d'autant plus chers: pourquoi viennent-ils où ils n'ont point de véritable place? La veille, 2 d'Octobre 1614, Louis XIII venant tenir son Lit de Justice pour la déclaration de sa Majorité, & le Cardinal de Sourdis s'étant présenté au Parlement, le Premier Président lui avoit dit que les Cardinaux n'y avoient point séance; il s'étoit retiré, avoit attendu que le Roi arrivât, & l'avoit suivi avec les autres Cardinaux. Le Premier Président ayant encore dit qu'ils n'avoient point séance en la Cour, le Roi, que du Perron avoit entretenu long-temps la veille, avoit déclaré qu'il leur avoit ordonné de l'accompagner, & qu'il vouloit qu'ils prissent leurs places (1); ils s'étoient pressés &

<sup>(1)</sup> La déclaration de la Majorité, disoit-on, ne se faisant ni par avis ni jugement des Pairs, & n'étant qu'une simple manifestation de la volonté du Roi, conformément à la Loi du Royaume, Sa Majesté peut se faire accompagner à cette cérémonie par qui il lui plast. Mais, répondoit-on, est-il juste que ceux qui n'y sont que comme cortége, y prennent le rang sur ceux qui y siégent de droit, & à tout Lit de Justice quelconque; & pourquoi dit-on la Cour des Pairs? Il parut un Mémoire très-vis contre les Cardinaux; on l'attribua à l'Evêque de Beauvais; il falloit qu'il n'espérât pas d'être Cardinal.

les avoient prises au haut du banc, à la gauche du trône, les Princes & les Pairs laigues occupant leurs places ordinaires fur le bane, à la droite: les Pairs eccléfiastiques, après avoir conteszé, s'étoient retirés (2) ; & l'on voit sur les registres: N'y ont affifté les Pairs Cleres, parce qu'ils ont prétendu précéder les Cardinaux.

Le Comte de Rhodès mourut en 1616, sans laisser d'enfans. Son frère cadet, François de Rhodès, qui lui avoit succédé dans toutes ses charges. mourut de ses blessures au siège de Montpellier en 1622. Leur aîné, Henri de Rhodes, avoit été mé à la bataille d'Ivri en 1590; & je remarque, à son occasion, que le sort d'une bataille peut quelquefois ne dépendre que d'une légère circonstance. Alors, dit M. de Thou, les deux centres commencèrent à marcher, & quatre cens Arquebusiers à cheval, sortant du gros escadron où étoit le Duc

<sup>(1)</sup> Au Lit de Justice du 15 Mai 1610, pour la Regence de Marie de Médicis, l'Etoile, Journal de Henri IV, T. IV., pag. 52, dit que les Pairs Eccléfiastiques avoient siégé après les Cardinaux : Sulli qui étoit présent, & qui parle de cette contestation d'une façon très-curieuse, dit au contraire, T. III, p. 273, que les Paire Eccléfiaftiques avoient protesté, & s'étoient retirés.

de Mayenne, & faisant leur déchange, à vingt-cinq pas, fur l'escadron où cuippe Roi y causèrent d'abord du désordre ; l'accident de Henri de Rhodes l'augmenta : ce jeune homme, distingué par La valeur, portoit la cornette-blanche; il reçut un coup morrel entre les deux yeux; l'abondance du Cang qui lui couvroit la vue , l'empêchant de Douvoir gouverner fon cheval devenu fougueux par deux blessures, plusieurs crurent que le Roi se petiroit de la mêlée, & suivoient la cornetteblanche que le cheval emportoit avec son Maître. Henreusement le Roi, dont la prudence prévenoit sous les inconvéniens, avoit fait mettre ce jour là fur son casque une aigrette blanche, afin d'être reconnu de plus loin, & avoit averti que dans le cas que son étendart fût abbaru, ce qui pouvoit acriver, on prit garde à coste aignesse; plusieurs surres n'y furent donc pas trompés; &, comme ils avoient toujours les yeux attachés sur ce signal. l'accident de l'étendart royal ne leur fit point abandonner leur poste.

PIERRE BAULART, Marquis de Silleri, Vicomee de Puisieux, Grand-Trésorier-Commandeur des Ordres du Roi.

Il fut recu, en 1606, Sécrétaire d'Etat au département de la Guerre & des Affaires Etrangères. Henri IV ne tarda pas à prendre une idée très-favorable de son esprit, de son caractère, & à lui donner des marques d'une entière confiance. Il ne se rendit pas moins agréable à Louis XIII; tous les Mémoires de ce tems-là rapportent que ce Prince, qui avoit déjà seize ans, versa des larmes, lorsque la Reine mère, qui continuoit toujours de gouverner, exila, en 1616, les Silleris: il les rappella en 1617, le jour même que le Maréchal d'Ancre, leur ennémi, fut tué. Le Connétable de Luines leur marqua toujours beaucoup d'égards, & ne décidoit aucune affaire importante, sans les avoir consultés. Ils devinrent, après sa mort, tout-puissans dans l'Etat. Quel règne que celui de Louis XIII! De Luines commençoit à être disgracié, lorsqu'il mourut. Les Silleris, après avoir joui, comme lui, de la plus haute faveur, sont exilés au bout de deux ans, & même avec dureté. La Vieuville qui leur succède, est presqu'aussi-tôt emprisonné au Château d'Amboise. Châteauneuf, Garde des Sceaux, éprouve le même sort en 1633, & reste dix ans prisonnier au Château d'Angoulême. Deux Favoris, tout jeunes encore, Chalais & Cinquars, périssent par la main du Bourreau.

Marie de Médicis, errante dans le Pays êtranger, y meurt, & dans la misère. Quels chagrins, quels dégoûts, quelles humiliations n'essuya pas Anne d'Autriche!

Le 4 Février 1624, Tronçon, Secrétaire du Cabinet, notifia au Chancelier de Silleri & à son fils, l'ordre de sortir de Paris en vingt-quatre heures. Le Chancelier, âgé de quatre-vingt ans, fut trèsaffligé; Puisieux ne parut pas ému: Je partirai, dit-il, dès que j'aurai diné, & fait mon petit fomme. Il dîna, fit son petit somme, & partit. Dans une Lettre à la Duchesse de Chevreuse: « Pourquoi, disoit-il, vous déguiserois-je l'état » de mon ame? Je vous proteste que je n'ai ja-» mais été si content que depuis que je suis ici. » J'étois dans le Ministère, mais sans être jaloux » de m'y conserver; j'ai toujours pensé qu'un Mi-» nistre qui s'attache trop à la possession de son noste, doit passer, & fréquemment, des nuits » bien cruelles, par la crainte d'en être dépossé-» dé: il sait que l'envie le poursuit; que la haine » le caresse; que la flatterie & le mensonge l'ob-» sèdent, & qu'il subsiste sans cesse contre lui des » menées, des brigues sourdes & des intrigues de » femmes. Je fais bâtir, planter, défricher; je » répands ici une petite aisance dans plus de six

» cens familles; elles me bénissent; la Noblesse » de mon voisinage m'aime; & je ne suis plus » obligé d'avoir à ma table que des amis ».

Les Brularts étoient d'une ancienne & mobile famille, originaire d'Artois; un de leurs ancêtres, Adam Brulart, Seigneur de Hez, étoir Grand-Maître des Arbalêtriers sous le règne de Philippe de Valois; ils avoient toujours suivi la profession des armes jusqu'au règne de Louis XI; le trisayeul du Chancelier de Silleri sut le pressier qui ensua dans la Magistrature.

4

JACQUES DAVY DU PERRON, Evêque d'Eureux, puis Archevêque de Sens, Grand-Aumônier de France, & en cette qualité, Commandeur de l'Ordre du S. Esprit,

Il nâquit dans le Canton de Berne le 25 Novembre 1556. Un de ses Panégyristes tâche de lui donner une extraction noble; son père, Julien Davy, étoit un Bourgeois de Saint-Lo, y exerçant la Médecine, & qui s'étoit expatrié, avec se femme, dans la crainte des recherches comme les Calvinistes, Ils revinrent en Normandie en 1562, y furent arrêtés, trouvèrent le moyen de se sauver, & passèrent à Jersey où ils demèurèrent trois ou quatre années; enfin, en 1967, ils rentrèrent en France, & restèrent dans seur patrie, sans y être inquiétés.

Le jeune du Perron, à qui son père, homme Lavant, avoit inspiré le goût des Sciences & des Belles-Lettres, s'y étoit appliqué avec la plus grande ardeur; il n'avoir pas dix-fept ans, qu'il savoit déja les Langues Hébraïque, Grecque, Latine, & qu'il avoit, dit-on, profondément étudié la Philosophie, la Physique & les Mathématiques. Le Comte de Matignon, qui commandoit en basse Normandie, entendant parler de lui comme d'un prodige, souhaita de le voir; il en fut si content, qu'il lui promit de le mener à Paris, de le présenter au Roi, & lui tint parole en 1576. On prétend que Henri III & tous les Courtisans furent émerveilles de son esprit & de sa facilité à répondre à toutes les questions qu'on lui fit sur différentes matières. Le Poète, Philippe Despartes Abbé de Tiron, & Jean Touchard, Abbé de Bélosane, dont il rechercha & s'acquit l'amitié, lui dirent franchement que malgré tout son génie & son savoir, il ne pouvoit guere espérer de faire fortune, s'il ne changeoit pas de Religion: il en changes, se sit Catholique, se destina à l'état Eceléliastique; & pour se conformer au goût d'une

Cour dévote & voluptueuse, composa des Sermons, des Poësies galantes, des Discours de morale & de piété, des Epîtres amoureuses & des Oraisons funèbres. S'il est vrai, comme le disent ses Panégyristes, que Henri III l'affectionnoit beaucoup & le faisoit souvent appeller pour s'entretenir avec lui, il est bien étonnant qu'après la mort de ce Prince, il se trouvât si pauvre & si dénué de tout, qu'un Jacobin, nomme Bérenger, le fournissoit de ce qu'il avoit besoin de linge & d'habits; car, ajoute le Thuana, le jeune Cardinal de Bourbon, auprès de qui Touchard l'avoit introduit après la mort de Henri III, étoit très-avare; il falloit se contenter auprès de lui d'espérances & de l'honneur de lui appartenir.

Plusieurs Seigneurs Catholiques, voyant que Henri IV sembloit persister dans le Calvinisme, projettoient de reconnoître pour Roi ce Cardinal de Bourbon qui seroit appuyé, disoient-ils, de toute la puissance spirituelle du Pape, & des forces du Roi d'Espagne dont il épouseroit la fille. Quelques Lettres interceptées decouvrirent à Henri IV ce projet, mais confusément; le Cardinal de Bourbon, à qui il écrivit de se rendre auprès de lui à Chartres, hésita & s'en excusa pendant quelque tems; mais enfin il obéit, & mena avec lui Touchard & du Perron: On ne put rien tirer de Touchard, dit encore le Thuana; mais du Perron trahit son Maître; & dans une audience qu'il eut de Henri IV, il ne laissa rien ignorer de toute cette conjuration, qu'on appelloit le Tiers-parti.

J'ai rapporté, dans un autre endroit de ce Volume, à quel point il trahit son ministère & la majesté royale, lors de l'absolution de Henri IV à Rome; il ne pouvoit pas douter que toute la France seroit indignée; apparemment que façonné à présérer les honneurs à l'honneur, il n'envisagea que la récompense qu'il espéroit du Pape.

Un Légat, en 1600, prétendit que les Evêques ne devoient point paroître devant lui en habits épiscopaux, parce que ces habits marquoient la jurisdiction épiscopale, & que toute jurisdiction épiscopale cessoit, disoit-il, en sa présence. Du Perron, au lieu de répondre que les Evêques ne tenoient pas leur jurisdiction épiscopale du Pape, mais de Dieu, consentit à ce que le Légat exigeoit: il vouloit être Cardinal, il le sut. Dans sa Lettre de remercîment à Clément VIII: Je vous ai toujours révéré, adoré, dit-il, comme un Dieu sur terre: peut-être espéroit-il qu'un jour il pourroit être aussi un Dieu.

Sans chercher dans des tems plus éloignés;

d'autres exemples des entreprises des Papes sur la souveraineté & l'indépendance temporelle des Rois, je ne citerai que la Bulle par laquelle Sixte-Onint excommunioit le Roi de Navarre. \*, délioit ses Sujets de serment de fidélité, & le déclaroit déchu & privé de tous ses droits à la Couronne de France. Ce même Sixte-Quint, à la nouvelle de l'affassinat de Henri III, assembla un Conststoire. y posta l'hosseur & l'impiété, au point de comparer \* cet affaffinat aux Myfteres de l'Incarnation du Verbe & à la Résurrection du Sauveur; il y exalta le courage, la conftance & le zèle de l'exéerable Jacques Clément, ajoutant qu'une action se généranse n'avoit pu être exécutée que par un secours pareiculier de Dieu & de sa Providence. Pendant la tonue des Brats-généraux affemblés à Paris en 1614, le Tiers Etat, pour atrêter le cours de l'infernale doctrine qui exposoit la vie des Souversins aux accès du fanatifme d'un imbécille & fongueux dévot, séduit par des scélérats; le Tiers-

Erat, dis-je, représenta qu'il falloit supplier le Roi de faire confirmer, dans l'affemblée des Ecan, comme Loi fondamentale, inviolable & notoire à

<sup>\*</sup> Depuis Henri IV.

<sup>\*\*</sup> De Thou.

Ł

tous, que nos Rois ne tenant leur Couronne que de Dieu seul, il n'y a aucune puissance sur la terre, spisituelle ou temporelle, qui ait quelque desir sur leur Royaume, & qui puisse, pour quelque cause, en sous quelque prétexte que ce soir, prétendre les en priver & dispenser leurs Sujets de la sadélité & ebéissance qu'ils leur doivent.

Du Perron s'unit au Nonce, & prétendit qu'en attaquant la puissance du Pape sur le temporel des Rois, c'étoit attaquer les fondemens de l'autorité de l'Eglise, briser le tabernacle, risquer d'asseoir l'Hérérique dans le sanchuaire, & ternir l'éclat de la Thiare & de la Pourpre du Sacré-College. On le vit, dit un Auteur comremporain, écumant de rage, injurier des Magistrats sur un Arrêt de Parlement, du a Janvier 1615, conforme à la demande du Tiers-Erat; toutes les intrigues, les manœuvres, tous les faux raisonnemens & les sophismes que l'esprit de vertige peut enfanter dans une imagination ardente, il les employa contre cette demande & cet Arrêt; il porta l'audace jusqu'à insulter le Prince de Condé dans le Conseil, & y dire au Duc de Bouillon, que l'avis d'un Hérétique devoit être suspect. O François! lorsque dans Saint-Denis, notre amour pour nos Rois semble encore les chercher dans la nuit profonde du trépas; lorsque parmi leurs cercueils, nos yeux s'arrêtent sur celui de Henri IV, & se mouillent de l'armes au souvenir de ce grand, de ce bon Prince expirant sous les coups d'un monstre entretenu & enhardi dans ses noires visions par les exécrables maximes ultramontaines; ô François! dans la Cathédrale de Sens, du Perron jouit de l'honneur d'un superbe mausolée!

Il mourut le , de Septembre 1618. On l'accufoit de mœurs plus que galantes. On doutoit beaucoup de sa religion, & encore plus de sa droiture. Scaliger, l'Abbé de Longuerue & autres Savans, prétendent qu'il ne l'étoit que superficiellement. Il avoit beaucoup de mémoire, & s'énonçoit avec la plus grande facilité. Parleur impitoyable, il lui arrivoit, dit-on, de continuer de parler, sans s'appercevoir qu'on l'avoit laissé seul.

Fin des Promotions sous le regne de Henri IV.



JUAND un Ouvrage parost écrit d'une main assez facile & d'un style simple & naturel, bien des Lecteurs s'imaginent qu'il n'a pas beaucoup coûté à son Auteur. On ne sçauroit croire à combien de recherches, & souvent assez infructueuses, j'ai été jusqu'à présent obligé pour composer cette Histoire. Si je n'avois cherché dans les Manuscrits & les Mémoires imprimés de ce tems-là, qu'à trouver & recueillir les actions & les services de chaque Chevalier à tels sieges & telles batailles, c'auroit déjà été beaucoup de peine; & si je n'avois ensuite présenté que ces seuls objets, je serois tombé dans une narration seche & ennuyeuse par l'uniformité du fond & la répétition assez fréquente des mêmes services. J'ai espéré qu'en suivant le plan que je m'étois formé, je jetterois de la variété, de l'intérêt & de l'instruction dans cet Ouvrage. Je me suis attaché à peindre le caractère & les mœurs de ceux dont j'avois à parler; & c'est par des Anecdotes, par des traits particuliers de leur vie, que j'ai tâché de les faire connoître: on peut juger, par ces Anecdores mêmes, des recherches que j'ai faites.

J'ai dit, au commencement de cette Histoire, que tous les Auteurs qui jusqu'à présent ont parlé

de l'Ordre du Saint-Esprit, ne se sont uniquement attachés qu'aux généalogies. L'Histoire généalogique de la Maison de France & des grands Officiers de la Couronne, par le P. Anselme, indépendamment des sautes qu'on y trouve presqu'à chaque article, est de la plus grande sécheresse sur les faits: Aussine la lio-on point, dit un de nos Moralisses; on n'y a recours que par hasard & en passant, pour quelque preuve de siliation; il n'y en a peut-être pas, ajoute-t-il, cent exemplaires hors de France. Mœurs, actions, caractères, soiblesse & grandeur dans l'homme, voilà ce qu'on veux considérer, & ce qu'on se plait à live dans tous les pays.

L'Mistoire générale d'une nation intéresse par les grands événemens qu'elle présente; mais elle ne parle guere que de ceux qui y ant présidé; elle laisse ignorer les mans de beaucoup d'autres qui y ont contribué par leur valeur & leurs conseils: c'est à quoi supplée l'histoire particulière d'un Ordre distingué; elle y supplée, du moins à l'égard des Chevaliers de cet Ordre, puisque son principal objet doit être de rechercher & faire connoître les services qu'ils ont rendus à l'Ent.

On a vu qu'il ne faut pas s'en rapporter légerement à Brancôme & à d'Aubigné sur ce qu'ils disent de plusieurs personnes dont ils parlent trèsmal. J'avertis aussi que coux qui ont mis des notes au Journal de Henri III & de Henri IV, & à la rédaction des Mémoires de Sulli, n'ont pas toujours fait des recherches sûres & se sont quelquesois trompés.

Un Journaliste prétend que je donne à la Noblesse de ce tems-là, une sorce, une vigueur d'ame qui lui paroît exagérée; il n'a pas réstéchis qu'elle devoit naturellement s'y sormer & s'y entretenir par l'esprit de liberté & d'indépendance que produisent les guerres civiles & les dangers où l'on y est sans cesse exposé.

#### Quelques remarques sur les Statuts,

Dans l'article 37, il étoit dit qu'aucun Etranger, s'il n'étoit Regnicole ou naturalisé, ne pourroit être admis dans l'Ordre.

L'article 73 prescrivoit au Grand-Maître, aux Chevaliers & grands Officiers-Commandeurs, de communier tous ensemble les jours de sête de l'Ordre.

Henri IV ayant juré à sa réception, de n'enfreindre aucun des Statuts, demanda en 1608, au Pape Paul V, de le délier de son serment à l'égard de ces deux articles qu'il jugeoit à propos de changer: le Pape, par une Bulle du 16 Février de la même année, lui accorda sa demande; de sorte que depuis ce tems-là nos Rois ont admis dans l'Ordre des Etrangers, sans exiger qu'ils sussent naturalisés & Regnicoles. Le Grand-Maître, les Chevaliers & Officiers-Commandeurs n'ont plus aussi été astreints depuis ce tems-là, à communier les jours de sête de l'Ordre. Le Pape. dans cette Bulle, ne donnoit à Henri IV que le titre de Perpetuus Administrator Ordinis militaris Spiritus Sancti; cela parut apparemment singulier; deux mois après dans une autre Bulle, le Pape lui donna celui de Supremus Magister & Administrator.

Les Cardinaux de Bourbon, de Guise & autres, depuis l'institution de l'Ordre, avoient tous prêté le serment & reçu le cordon bleu à genoux; le Cardinal de Richelieu sur assez altier pour vou-loir être debout, & son soible Maître le soussire.

A la réception d'un Chevalier Duc, il est dit qu'il aura pour Parreins les deux Ducs derniers reçus dans l'Ordre; au lieu qu'à celle d'un Chevalier Gentilhomme, il est dit qu'il aura pour Parreins les deux plus anciens Chevaliers Gentilshommes; hommes : pourquoi cette différence dans le cérémonial?

Louis XIV, en 1705, voulut que tous les Maréchaux de France fussent décorés de l'Ordre du Saint-Esprit; il sit une Promotion particuliere pour eux; & ils furent tous reçus le 2 Février: c'étoient Messieurs d'Harcourt, d'Estrées, de Villars, de Chamilly, de Château Renaud, de Vauban, de Rozen, & de Montrevel.

M. le Maréchal de Catinat, qui avoit été compris dans cette promotion, déclara qu'il n'étoit pas en état de fournir les preuves de noblesse requises par les Statuts; Louis XIV lui répondit, comme il avoit fait au Maréchal Fabert en 1661, qu'il étoit très-fâché de cet obstacle qui lui liqui les mains; qu'il voudroit pouvoir lui accorder une dispense à cet égard, mais qu'il ne le pouvoit pas sans renverser le fondement de son Ordre.

L'article 13 des Statuts porte que nul ne sera reçu dans l'Ordre, qu'il ne soit Gentilhomme de nom & d'armes de trois races paternelles pour le moins.

Il y a sur cette qualification de Gentilhomme de nom & d'armes, dissérentes opinions, & dont aucune n'est bien satisfaisante; je crois qu'un Gentilhomme de nom & d'armes, de trois races au moins, est un homme d'extraction noble & dont

Tome VI. Kk

la famille a reçu de l'éclat depuis un certain tems; de forte que son nom, ainsi que ses armes, est à présent très-connu & distingué parmi la Noblesse.

Il n'est pas douteux qu'un homme d'une extraction noble, mais peu connue, s'il vient à se distinguer par de grandes actions, ne soit très-susceptible de la décoration du cordon bleu.

J'ai déja averti que quelques Ecrivains disoient que nos Rois avoient quelques is nommé pour être Chevalier du Saint-Esprit, des personnes qu'ils dispensoient en même rems de faire leurs preuves de noblesse, ou à qui ils accordoient cent ans pour les faire; j'avertis & répete encore ici que rien n'est plus faux; & que la nomination du Maréchal Fabert, le seul exemple que citent ces Ecrivains, prouve le contraire de ce qu'ils avancent. Voyez la Lettre de Louis XIV, dans les commencemens de cette Histoire.

## TABLE DES MATIERES,

# NOMS DES CHEVALIERS

Dont il est parlé dans ce sixieme Volume.

| PRÉFACE,                                 | Page 1       |
|------------------------------------------|--------------|
| CHAP. PREMIER, de l'ancienne Chevale     |              |
| CHAP. II. Origine des Ordres particulier | s de Che-    |
|                                          |              |
| valerie,                                 | 9            |
| CHAP. III. De l'Ordre de l'Etoile,       | 3.2          |
| CHAP. IV. De l'Ordre de S. Michel        | 35           |
| CHAP. V. De l'Ordre du S. Esprie,        | 38           |
| CHAP. VI. De la Marche & Préseance       | s 5 <b>5</b> |
| CHAP. VII. Réception du Grand Maîtr      | 6 58         |
| CHAP. VIII. Réception de Commandeu       | rs & Cha-    |
|                                          | 64           |
| valiers en 1724,                         |              |
| CHAP. IX. Proclamation; Parreins,        | 79           |
| CHAP. X. Réception du Dauphin & de       | es tus de    |
| France.                                  | <b>\$1</b>   |
| CHAP. XI. Réception des quatre Grand     | s Officiers= |
| Commandeurs,                             | 85           |
| CMAP. XII. Des Preuves de Noblesse,      | 85           |
| CHAP. XIII. Admissions des Rois, Prin    |              |
| CHAR Alla Admillions des 1000 à 1700     |              |
| rains & Seigneurs écrangers,             | 89           |
| CMAP. XIV. Cérémonies & Service pou      | r les cre-   |
| valiers & Commendeurs, morts,            | 92           |
| CEAP. XV. Quelques Particularités &      | Observa-     |
| tions,                                   | 93.          |
| Hesmoine de l'Ordre du S. Esprit.        | 97.          |
| HISTOIRE de l'Ordre du S. Esprit,        | . 1          |
|                                          |              |

### REGNE DE HENRI III. PREMIÈRE PROMOTION, en 1578.

#### CHEVALIERS.

| Ludovic de Gonzague, Duc de Nevers,         | 103   |
|---------------------------------------------|-------|
| Jacques, Comte de Crussol, Duc d'Uzes,      | 106   |
| Phil. Emmanuel de Lorraine, Duc de Mercœur  | , IIa |
| Charles de Lorraine, Duc d'Aumale,          | 112   |
| Honorat de Savoye, Marquis de Villars,      | 115   |
| Artus de Cossé,                             | 116   |
| François Gouffier,                          | 119   |
| François, Comte d'Escars,                   | 121   |
| Charles de Halwin, Seigneur de Piennes,     | 125   |
| Charles de la Rochefoucault,                | 126   |
| Jean d'Escars, Comte de la Vauguyon,        | 127   |
| Christophe Juvenal des Ursins,              | 131   |
| François le Roi, Seigneur de Chavigny,      | 136   |
| Scipion de Fresque,                         | 138   |
| Antoine, Sire de Pons,                      | 140   |
| Jacques de Humieres & de Monchi,            | 143   |
| Jean d'Aumont,                              | 145   |
| Jean de Chourses,                           | 149   |
| Albert de Gondi, Duc de Retz,               | 150   |
| René de Villequier,                         | 153   |
| Claude de Villequier,                       | 155   |
| Jean Blosset, Baron de Torci,               | 157   |
| Antoine d'Estrées, Marquis de Cœuvres,      | 159   |
| Claude Robert de la Marck, Duc de Bouillon, | . 161 |
| François de Balzac, Seigneur d'Entragues,   | 163   |
| Philibert de la Guiche,                     | 168   |
| Philippe Stroffi                            | 170   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | -/-   |

#### François de Bourbon, Prince de Conti, 197 François de Bourbon, Duc de Montpensier, 199 Henri de Lorraine, Duc de Guise, 20 I Louis de S. Gelais de Luzighan, 203 Jean Ebrard, Baron de S. Sulpice, 205 Jacques Goyon, Seigneur de Matignon, 207 Bertrand de Salignac, Seigneur de la Motte Fénelon, 210

#### TROISIÈME PROMOTION, en 1580. CHEVALIERS.

François de Luxembourg, Prince de Tingri, 212
Kk 2

| 518          | TABLE                             |                |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| Charles de   |                                   | 213            |
| Jean de Lea  | numont,                           | 214            |
|              | chechouart, Baron de Mortemart    | , 115          |
| Henri de L   |                                   | 217            |
| Nicolas d'A  | Ingennes, Seigneur de Rambouillet | , 114          |
| <b>OUATR</b> | IEME PROMOTION, en                | 1 <b>5 8 L</b> |
| _            | CHEVALIERS.                       |                |
| Charles de   | Lorraine, Duc d'Elbeuf,           | 221            |
|              | Gontaut, Baron de Biron,          | 215            |
|              | illon, Comte de Lude,             | 2 2 6          |
|              | la Baume, Comee de Suse,          | 227            |
| Antoine de   | Levis, Comte de Quelus,           | 229            |
| Ican de Th   | evalle , Seigneur d'Aviré & de Bo | uillé,         |
|              |                                   | 230            |
| Louis d'An   | gennes, Seigneur de Maintenon,    | 235            |
| CINQUI       | ÈME PROMOTION, en 1               | 582.           |
|              | CHEVALIERS.                       | •              |
| Charles de   | Lorraine, Dut de Muyenne,         | 233            |
| Anne de Jo   |                                   | 239            |
|              | de Nogaret de la Valette, Duc     |                |
| pernon,      | •                                 | 241            |
| Tanneguy !   | le Veneur,                        | 247            |
|              | oy, Seigneur de la Meilleraye,    | 2.49           |
|              | Voluire, Marquis de Ruffec,       | 250            |
|              | Mandelot, Vicomte de Châlon,      | 253            |
| Tristan de l |                                   | 256            |
| Jean-Jacque  | es de Susanne, Comte de Cerni,    | 25\$           |
| SIXIÈN       | ME PROMOTION, en 15               | 83.            |
|              | PRELAT.                           | •              |
| Charles de   | Lorraine, Cardinal de Vaudemonz   | 259            |

| CHEVALIERS.                                                      | 519          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Honorat de Beuil                                                 | 260          |
| René de Rochefort,                                               | 262          |
| Jean de Vivonne, Marquis de Pisani,                              | 263          |
| Louis de Chasteigner, Seigneur de la Rochepo                     |              |
|                                                                  | 265          |
| Bernard de Nogaret, Seigneur de la Valette,                      |              |
| Henri de Joyeuse,                                                | 26\$         |
| Nicolas de Grimonville, Seigneur de l'Arch                       | iant,        |
| •                                                                | 272          |
| Louis d'Amboise, Comte d'Aubijoux,                               | 274          |
| François de Valette, Seigneur de Cornusson,                      | 275          |
| François de Cazillac, Baron de Cessac,                           | 277          |
| Joachim de Denteville,                                           | 278          |
| Joachim de Château-Vieux, Comte de Confo                         |              |
|                                                                  | 279          |
| Charles de Belzac, Seigneur de Clermont o                        | LLn-         |
| tragues,                                                         | 281          |
| Charles du Plessis, Seigneur de Liancourt,                       | 282          |
| François de Chabannes, Marquis de Curton,<br>Robert de Combault, | , 103<br>284 |
| François de Saint Nestaire, ou de Sennestere,                    |              |
| •                                                                |              |
| SEPTIÈME PROMOTION, en 1                                         | 584.         |
| CHEVALIERS.                                                      |              |
| Jean de S. Lari, Baron de Termes,                                | 287          |
| Jean de Vienne, Baron de Ruffey,                                 | 190          |
| Louis Adhemard de Monteil, Comte de Grignan                      |              |
| HUITIÈME PROMOTION, en 1                                         |              |
|                                                                  | ,,,,         |
| CHEVALIERS.                                                      |              |
| Charles de Bourbon, Comte de Soissons,                           | 292          |

ľ

| Jean Grognet de Vassé,                       | 295   |
|----------------------------------------------|-------|
| Adrien Tiercelin, Seigneur de Brosses & de S |       |
|                                              | 296   |
| François Chabot,                             | 297   |
| Gilles de Souvré, Marquis de Courtanvaux     | , 300 |
| François d'O Seigneur de Frêne& de Mailleboi | 5,302 |
| Claude de la Châtre,                         | 303   |
| Giraud de Mauléon, Seigneur de Gourdan,      | 306   |
| Jacques de Loubens,                          | 307   |
| Louis de Berton, Seigneur de Crillon,        | 308   |
| Jean d'Angennes, Marquis de Poigni,          | 309   |
| François de la Jugie-du-Puy-du-Val,          | 311   |
| François-Louis d'Agout de Montauban,         | 312   |
| Guillaume de Saulx, Seigneur de Tavannes     | 314   |
| Merri de Barbesieres, Seigneur de Chameraut  |       |
| François du Plessis, Seigneur de Richelieu,  | 317   |
| Gabriel Nompar de Caumont, Comte de Lauzun   |       |
| Hector de Pardaillan, Seigneur de Montespa   |       |
| Gondrin ,                                    | 3.20  |
| Louis de Champagne, Comte de la Suze,        | 321   |
| René de Bouillé,                             | 322   |
| Louis Dubois, Seigneur des Arpentis,         | 323   |
| Jean d'O, Seigneur de Manou,                 | Íbid  |
| Henri de Silli , Comte de la Roche-Guyon ,   | 325   |
| Antoine de Baufremont,                       | 327   |
| Jean du Châtelet,                            | Íbid  |
| François d'Escoubleau, Seigneur de Sourdis,  | •     |
| Charles d'Ongnies, Comte de Chaulnes,        | 329   |
| David Bouchard, Vicomte d'Aubeterre,         | 331   |
| •                                            | • •   |
| NEUVIEME PROMOTION, en 1                     | ,,00. |
| CHEVALIERS.                                  |       |
| George de Villequier,                        | 932   |

| DES MATIERES.                                                                             | 512                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jacques de Moy, Seigneur de Pierre-Court,<br>Charles de Vivonne, Seigneur de la Châtaigne | 332<br>craye,                           |
|                                                                                           | 333                                     |
| Jacques le Veneur, Seigneur de Tillieres,                                                 | 335.                                    |
| DIXIÈME PROMOTION, en 19                                                                  | 587-                                    |
| PRÉLAT.                                                                                   | • .                                     |
| François de Foix-Candale, Evêque d'Aire,                                                  | 336                                     |
| REGNE DE HENRI                                                                            | I W                                     |
|                                                                                           | ,                                       |
| PREMIÈRE PROMOTION, en 1                                                                  | 592-                                    |
| PRÉLAT.                                                                                   |                                         |
| Renaud de Beaune, Grand Aumônier,                                                         | 337                                     |
| CHEVALIER.                                                                                |                                         |
| Charles de Gontaut, Baron de Biron,                                                       | 3 4 E                                   |
| OFFICIER-COMMANDEUR                                                                       | ٠.                                      |
| Martin Ruzé, Seigneur de Beaulieu,                                                        | 344                                     |
| SECONDE PROMOTION, en                                                                     | (404.                                   |
| PRÉLATS.                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                                           |                                         |
| Philippe du Bec, Archevêque de Reims,<br>Henri d'Escoubleau-Sourdis, Evêque de Mail       | 347<br>lezais                           |
| Henri a Ejeoubieuu-Gourum 3 270440 uo 122001                                              | 349                                     |
| CHEVALIERS.                                                                               |                                         |
| Henri de Bourbon, Duc de Montpensier,                                                     | 350                                     |
| Henri d'Orléans, Duc de Longueville,                                                      | 352                                     |
| François d'Orléans, Comte de S. Pol,                                                      | 355                                     |
| Antoine de Brichanteau, Marquis de Nangis                                                 | 356                                     |
| Jean de Beaumanoir, Marquis de Laverdin,                                                  | 2) <del>ए</del> ,                       |

1

i,

ı

•

| François d'Espinay, Seigneur de S. Luc,      | 362     |
|----------------------------------------------|---------|
| Roger de S. Lary, Dac de Bellegarde,         | 356     |
| Henri d'Albret, Baron de Miossens,           | 369     |
| Amoine de Roquelaure,                        | 379     |
| Charles d'Humieres,                          | 37      |
| Guillaume de Hautemer, Seigneur de F         | eryac   |
| ques,                                        | 373     |
| François de Cugnac, Seigneur de Dampierre    | 371     |
| Antoine de Silli, Comte de la Rochepot,      | 378     |
| Odet de Goyon-Matignon, Comte de Torigni     |         |
| François de la Grange, Seigneur de Montigni  |         |
| Charles de Balzac d'Entragues,               | 384     |
| Charles de Cossé, Duc de Brissac,            | 386     |
| Pierre de Mornay, Seigneur de Buhi,          | 390     |
| François de la Magdelaine, Marquis de Ragni  |         |
| Claude de l'Isle, Seigneur de Marivaut,      | 393     |
| Charles de Choiseuil, Comte de Prâlin,       | 396     |
| Humbert de Marcilli, Seigneur de Cipierre,   | 399     |
| Gilbert de Chazeron,                         | 400     |
| René Viau, Seigneur de Chanlivaut,           | 401     |
| Claude de Gruel, Seigneur de la Frette,      | 403     |
| George Babou, Seigneur de la Bourdaissere,   | 406     |
| TROISIÈME PROMOTION, en 1                    | -       |
|                                              | ) / / ( |
| CHEVALIERS.                                  | 1       |
| Henri I, Duc de Montmorenci,                 | 410     |
| Hercule de Rohan, Comte de Rochefort,        | 419     |
| Charles de Montmorenci-Meru, Duc d'Am        | ville,  |
| •                                            | 419     |
| Alphonse d'Ornano,                           | 432     |
| Urbain de Laval, Marquis de Bois-Dauphin     | .415    |
| Charles de Luxembourg, Comte de Brienne,     | 437     |
| Gilbert de la Trimouille., Marquis de Royan, | 440     |

| DES MATIERES.                                  | 523   |
|------------------------------------------------|-------|
| Jacques Chabot, Marquis de Mirebeau,           | 442   |
| Jean de Beuil, Comte de Sancerre,              | 443   |
| Guillaume de Gadagne ,                         | 445   |
| Louis de l'Hôpital, Marquis de Vitri,          | 446   |
| Pons de Lauzieres, Marquis de Thémine,         | 450   |
| Louis d'Ongnies, Comte de Chaulnes,            | 454   |
| Edme de Malain, Baron de Luz,                  | Ibid  |
| Antoine d'Aumont,                              | 457   |
| Louis de la Chastre,                           | 459   |
| Jean de Durfort,                               | 46 E  |
| Louis de Beuil, Seigneur de Racan,             | Ibid  |
| Claude de Harville, Marquis de Palaiseau,      | 462   |
| Eustache de Conflans,                          | 464   |
| Louis de Grimonville , Seigneur de l'Archant , |       |
| Charles de Neuville, Marquis de Villeroi,      | 468   |
| QUATRIÈMEPROMOTION, en 1                       | -     |
| CHEVALIERS.                                    | , , , |
| Anne de Levis, Duc de Ventadour,               | 469   |
| Jacques Mitte , Comte de Miolans , Baron de S  |       |
| Chamont,                                       | 47 I  |
| Jean-François de Faudoas d'Averton , Com       | te de |
| Belin,                                         | 473   |
| Bertrand de Baylens, Baron de Poyanne,         | 476   |
| René de Rieux, Marquis de Sourdeac,            | 478   |
| Brandelis de Champagne, Marquis de Villa       |       |
| 100                                            | 480   |
| Jacques de l'Hôpital, Marquis de Choify,       | 481   |
| Robert de la Vieuville,                        | 483   |
| Charles de Matignon, Comte de Torigni,         | 486   |
| François Juyenel des Ursins, Marquis de Tra    |       |
| 4                                              | 489   |
|                                                | - 4   |

į

I

#### 524 TABLE DES MATIERES.

#### CINQUIÈME PROMOTION, en 1608. CHEVALIERS.

| 'Alexandre Conty Sforce,<br>Antoine Urfin, Duc de Santogemini, | 491<br>Ibid |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| GRANDS-OFFICIERS COMMANDEUR                                    | KŠ.         |
| Charles de Bourbon,                                            | 492         |
| Guillaume Pot, Seigneur de Chemaut,                            | 496         |
| Pierre Brulard, Marquis de Silleri,                            | 499         |
| Jacques Davy du Perron, Grand-Aumônier,                        | 502         |
| Remarques sur cet Ouvrage,                                     | 509         |
| Remarques sur les Statuts,                                     | SIE         |

Fin de la Table,

#### APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, les Essais Historiques sur Paris, & autres Ouvrages de M. de Saint-Foix; & je n'ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher la réimpression. A Paris, ce 20 Octobre 1775.

Signé, CRÉBILLON.

#### PRIVILÉGE DU ROI.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevot de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amée la Dame Veuve Duchesne, Libraire, Nous a fait exposer, qu'elle désireroit faire imprimer & donner au Public, plusieurs Ouvrages, ayant pour titres: Didionnaire Généalogique; Grammaire Françoise & Allemande de Gostched; Histoire de la République de Venise; Essais Historiques sur Paris; Bibliothèque Amusante & Instructive. S'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposante, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer lesdits Ouvrages autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par - tout notre Royaume, pendant le tems de six années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Failons désenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elle soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi d'imprimer . ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contresare lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit de ladite Exposante, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confiscation des Exemplaires concrefair. de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers à ladite Exposante, ou à celui qui aux droit d'elle, & de tous dépens dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformement aux Règlemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilège; qu'avant de les exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de Copie à l'impression desdits Ouvrages, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue Di MIROMENIL; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaire dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de nout Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur Hue De Miromenil; le toui peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles re MANDONS & enjoignons de faire jouir ladite Exposantesies ayant-causes, pleinement & paisiblement, sans soussit qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Vou-LONS que la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout

au long, au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit renue pour duement signifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & séaux Conseillers-Secrétaires, soi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisse. Donné à Paris le quinzième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil sept cent soixantequinze, & de notre Règne le deuxième. Par le Roi en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre X X de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nº. 389, fol. 50, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 22 Novembre 1775.

Signé HUMBLOT, Adjoint.

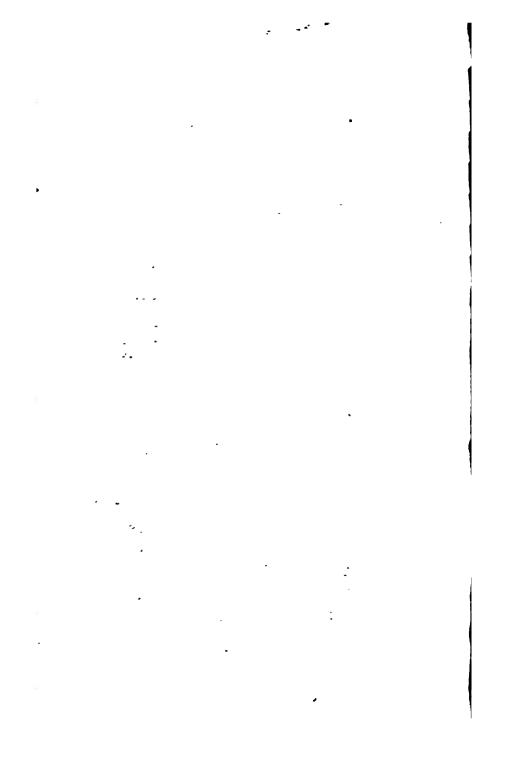

• ,

\*

ı

•

,

.